

M. nicoly

Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Getty Research Institute

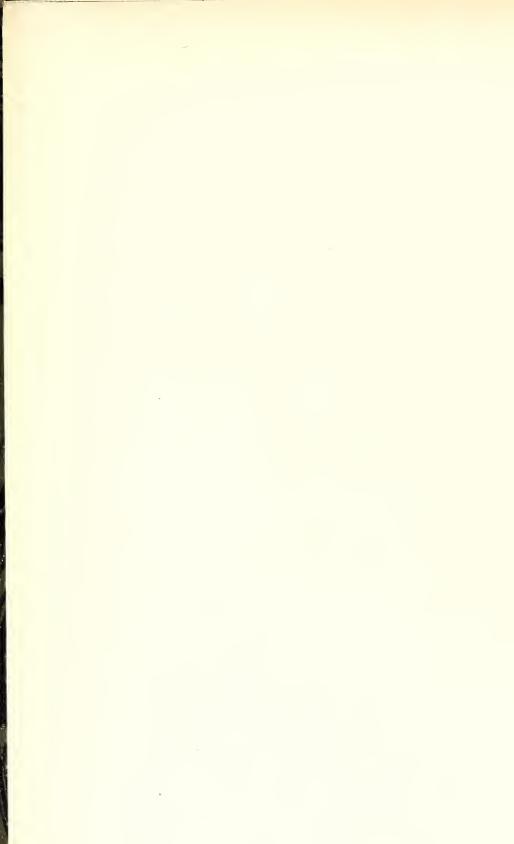





M. Willy

# BALTHASAR

# DE MONCONYS

## ANALYSE DE SES VOYAGES

AU POINT DE VUE ARTISTIQUE

PAR

LE COMTE DE MARSY



### CAEN

IMPRIMERIE DE F. LE BLANC-HARDEL, LIBRAIRE RUE FROIDE, 2 ET 4

The state of the s  AMontriur G. Lafenestre

Marsy

BALTHASAR DE MONCONYS

#### Extrait du Bulletin de la Société des Beaux-Arts de Caen, t. VI.

### TIRÉ A DEUX CENTS EXEMPLAIRES :

1 à 25, papier vergé;
26 à 100, papier teinté;
101 à 200, papier vélin.

Nº 75.

# BALTHASAR

# DE MONCONYS

# ANALYSE DE SES VOYAGES

AU POINT DE VUE ARTISTIQUE

PAR

LE COMTE DE MARSY



## CAEN

IMPRIMERIE DE F. LE BLANC-HARDEL, LIBRAIRE RUE FROIDE, 2 ET 4

1880



# BALTHAZAR DE MONCONYS

## ANALYSE DE SES VOYAGES

AU POINT DE VUE ARTISTIQUE

#### AVANT-PROPOS

Né à Lyon, en 1611, d'une famille de magistrats originaire de Bourgogne (1), Balthazar de Monconys, conseiller du Roi

(1) Monteonis, Monteonnis. — De gueules à la fasce d'argent, abaissée sous une fasce ondée d'or. — Cette famille tire son origine de Renaud, seigneur de Monteonis en 4290. Son arrière petit-fils, Renaud, était bailli du comté de Bourgogne en 4384. Outre plusieurs hommes d'épée, cette maison fournit un grand nombre de religieux aux abbayes de Baume, Molaise, Saint-Claude, Lons-le-Saulnier. Elle posséda les fiefs de Monteonis, Dampierre, Monconet, Sagy, Saint-Étienne-en-Bresse, Bellefond, Cersot, Champrougeroux, et s'allia aux Arinthot, Toulongeon, la Grange, Oyselet, Brancion-Visargent, Salins, Chissey, Clermont, Lugny, Malain, Saubiez, Saint-Belin, Franay. Éteinte dans la personne de Charles, baron de Monteonis, assassiné le 47 août 4657. Entrée aux États de Bourgogne en 4422 (Henri Beaune et Jules d'Arbaumont, La Noblesse aux États de Bourgogne, Dijon, 4864, in-4°, p. 244).

en ses conseils d'État et privé et lieutenant criminel au siége présidial de Lyon, nous offre un des types les plus intéressants du curieux du XVII° siècle (4).

Malgré les fonctions importantes qu'il fut appelé à remplir et auxquelles il dut consacrer une grande partie de son temps, il montra un goût très-vif pour les sciences et une véritable passion pour les voyages. En rapport avec les savants les plus distingués de son temps, Monconys s'occupa particulièrement de physique et de chimie; en même temps qu'il brillait à l'Académie de M. de Montmort et se faisait connaître de Gassendi, de Pascal, de Roberval et d'Auzout, il entretenait une correspondance suivie avec le chevalier Digby, l'Électeur de Bavière, Vossius, le P. Kircher, Hobbes, Sluz, Fabri, del Pozzo, etc.

Aussi, trouvons-nous dans ses notes une large place accordée aux expériences relatives à la poudre de sympathie et même à la recherche de la pierre philosophale, car Monconys ne dédaignait pas de s'occuper du grand œuvre et y travaillait avec Van Helmont.

Dans ses voyages, nous le voyons poursuivre également ses études, et il nous conduit tour à tour chez Otto de Guericke, chez Torricelli et dans la demeure d'un grand nombre de savants dont le nom n'est plus guère connu de nos jours.

<sup>(1)</sup> a Le noble sang de Monconys, dit l'auteur de l'Avertissement, sembloit luy avoir inspiré cette belle curiosité qui est comme naturelle à cette famille. On a vn, il y a soixante ans, un président de ce nom donner commencement à l'invention de faire monter les grandes barques sur la rivière par une machine que l'on renouvelle en ce temps et dont on a lieu d'espérer un heureux succès. »

Mais tel n'est point le but que nous avons cherché en étudiant les voyages de Monconys, et c'est seulement le côté artistique que nous avons essayé de dégager de ces trois volumes in-quarto, publiés après la mort de leur auteur, par son fils.

Les premiers voyages de Monconys remontent à 1628. La peste désolait alors le Lyonnais, et le père de notre curieux crut ne pouvoir mieux faire que de l'envoyer terminer ses études à l'Université de Salamanque, qui jouissait alors d'une grande réputation. Pendant un an, Monconys parcourut l'Espagne et alla jusqu'à Lisbonne, nourrissant le projet qu'il ne devait jamais réaliser d'aller aux Indes. Rappelé par son père, Monconys dut renoncer à cette expédition lointaine et aventureuse, et, pourvu d'une charge de conseiller du Roi, plus tard investi du titre de lieutenant criminel au siége de Lyon (après la mort de son frère aîné), il passa près de vingt ans sans quitter sa ville natale, partageant son temps entre l'exercice de ses fonctions et l'étude des sciences. En 1645, cependant, la passion des voyages reprit le dessus, et Monconys se rendit en Espagne, ayant de nouveau pour objectif un voyage aux Indes (1). Parti d'abord de Nantes, il aborda sur les côtes d'Espagne, après de nombreux incidents, puis fut fait prisonnier et renvoyé en France par le marquis de Tayora;

<sup>(1)</sup> Ce grand désir d'aller anx Indes se retrouve chez un certain nombre de savants de cette époque, et Thévenot notamment nous dit, dans le chapitre premier de son second volume : « Quoyque j'eusse passé une partie de ma jeunesse dans mes premiers voyages, ausquels j'avois donné sept années entières, néanmoins je n'estois pas tout à fait revenu de cette passion qui m'avoit déjà porté assez loin dans l'Orient et il me restoit toujours un désir de voir la Perse et les Indes. » Thévenot, plus heureux que Monconys, réalisa ce dernier projet, mais son voyage est resté inédit.

mais, à la suite de nouvelles tentatives, il put enfin gagner le Portugal. Cependant il ne lui fut pas possible de mettre cette fois encore son projet à exécution et, après avoir parcouru le Portugal (1) et les provinces méridionales de l'Espagne, il rentra en France. Toutefois ce ne fut que pour peu de temps, et il ne tarda pas à se mettre en route pour l'Égypte et la Syrie, par l'Italie.

Dans ses deux premiers voyages en Espagne et en Portugal, Monconys ne nous parle presque pas des collections artistiques qu'il a eu l'occasion de visiter. Tout au plus, dans quelques églises, nous cite-t-il des tableaux et des reliquaires, mais ce n'est que par hasard, et l'on voit qu'à cette époque les sciences l'occupent presque exclusivement.

Ne faudrait-il pas croire que c'est après avoir vécu près de son frère, à Lyon (2), qu'il prit le goût des arts?

- (1) Nous avons signalé à l'Association Royale des Architectes de Portugal la relation du voyage de Monconys dans ce pays, et une traduction de ces passages, faite par le président, M. le chevalier da Silva, doit prendre place dans un des prochains Bulletius de cette savante Société.
- (2) Monconys avait un frère, connu sous le nom de M. de Liergues (que porta plus tard aussi son fils), « qui s'est acquis parmy les savants l'estime d'être un des hommes de France qui se connoissoit le mieux en médailles, monnoyes, peintures, camayeux, inscriptions, pierres, insectes et autres raretez qu'il recherchoit curieusement dans le trésor de la nature ou dans celui de l'antiquité. » « M. de Monconys, ajoute l'Avertissement placé en tête de son livre, cut plus d'inclination à pénétrer les causes, et chercher les raisons naturelles des curiositez que son frère ramassait avec soin. Ç'a été la fin des voyages qu'il a entrepris et il ne s'est pas donné tant de peine, pour considérer seulement des clochers, des châteaux, des montagnes et des rivières, mais pour converser avec tout ce qu'il y a de sçavants dans le monde et se guérir ainsi des préoccupations du vulgaire. »

On conserve, au Musée de la Monnaie à Paris, le cliché d'une médsille exécutée en l'honneur de M. de Liergues. Elle porte au droit son buste tourné à droite avec la légende : P. M. MONCONYS D. DE LYERGYES. PRÆT. IN. LYGD. CYBIA CRIMINALIS et la signature : P. LALYAME. F. Au revers , un globe couronné, accolé du solcil et de la lune, avec ces mots : CVM SOLE ET ASTRIS.

Pour la première fois, en août 1646, visitant la ville d'Aix, à son retour d'Espagne, il nous parle du cabinet de Borrilly, qu'il connaissait déjà et qu'il fut revoir après dîner avec M. de Champigny: « Je n'y vis que quatre tableaux de Fouquières, une Magdelaine et une femme qui lave ses mains, une perle qui faisait l'ordre de la toison du prince de Morgues, qui fussent considérables (1). »

Le même jour, il va dans le cabinet de Peirese, qu'il ne décrit guère plus complètement. « Il y a mille pierres antiques gravées et une infinité de talismans, les trois pieds d'un petit trépied antique, etc. (2). »

Le 45 octobre 4646, il se met pour la première fois en route pour l'Italie. Il me semble inutile de décrire avec lui les magnificences de Gênes, de Pise et de Florence (3), mentionnons toutefois une visite à la fonderie de Jean de

- (4) Nous trouvons dans le Mereure François de 1625, t. X, p. 392-396, une description du cabinel de Borrilly, qui nous semble mériter de 1rouver place ici et que nous donnons en appendice.
- (2) M. le comte de Berlue-Pérussis a lu, en 4879, à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne (section des Beaux-Arls), un travail sur plusieurs collectionneurs provençaux.

Les Annates de l'Acadèmie d'archéologie de Belgique renferment une notice de M. Albert Toilliez, de Mons, accompagnant la publication du Catalogue du cabinet de Du Périer, gentilhomme de la ville d'Aix, cabinet dont l'acquisition avait été faite, en 4608, par MM. d'Aix, pour l'offrir au duc de Guise, gouverneur de la province (t. XXII, 4866, p. 71-86).

Pierre Borel, dans ses Antiquités du comté de Castres, a donné une liste des cabinels curieux existant en Europe, vers 4649, liste peu élendue el qui a été reproduite dans la Revue universelle des arts, t. VI, p. 525. M. P. Lacroix, qui dirigeait ce recueil intéressant el peu connu, y a fait figurer aussi une liste des cabinets de curiosités, mentionnés par Spon, en 4673. Le cabinet de Monconys ne figure pas sur cette liste. M. Bonnaffé, dans ses Collectionneurs de l'ancienne France (Paris, 4873, in-12), ne cite pas le nom de Monconys, et ne dit du reste que fort peu de chose de curieux du XVIIe siècle.

(3) P. 410. Longue description des raretés appartenant au Grand-Duc de Toscanc.

Boloigne, « où sont les modèles des plus belles statues qu'il y ait ici (1); » mais il faut reconnaître que la plus grande place est consacrée à des expériences avec Torricelli, le P. Reinieri et d'autres physiciens.

Embarqué à Livourne, Monconys fait un voyage en Égypte, en Syrie et à Constantinople, et reste plus de deux ans en route, après avoir été jusqu'au Sinaï (2).

En 1660, le chancelier Séguier (3) avait confié à Monconys une importante négociation qu'il avait à traiter avec le Pape, et celui-ci, nous dit l'auteur de l'Avertissement, répondit non-seulement à ses désirs, mais surpassa son espérance, et, dans deux audiences, obtint du Pape par son puissant génie ce qu'un autre aurait à peine pu demander (4).

Monconys ne rédigea pas de journal de ce second voyage (5), et signala seulement dans une note, qui prit plus tard place dans sa troisième relation, les tableaux rares qu'il y avait vus (6).

Le seul voyage vraiment intéressant pour nous est celui que

<sup>(1)</sup> M. Abel Desjardins a rédigé, d'après les matériaux recucillis pendant de longues années, à Florence, par M. Fouques de Wagnonville, une notice sur Jean de Bologne, renfermant les renseignements les plus complets sur cet artiste douaisien. M. Fouques a, par son testament, légué à la ville de Douai quelques pièces qu'il avait pu réunir de son auteur favori et une collection de tableaux des maîtres secondaires de l'École italienne.

<sup>(2)</sup> Il rentre à Lyon seulement vers la fin de janvier 1649.

Vingt-einq ans après Monconys, un autre savant lyonnais, Spon, decleur en médecine, fit avec l'anglais Wheler, en 1675, un voyage en Orient et principalement en Grèce, dont le récit nous a été conservé par une double relation publiée séparément par chacun de ces érudits.

<sup>(3)</sup> Séguier, duc de Villemor, chancelier de France de 1656 à 1672.

<sup>(4)</sup> T. Ier, p. 6.

<sup>(5)</sup> T. II, p. 401.

<sup>(6)</sup> T. II, p. 439.

Monconys fit, en 4663 et 4664, avec le duc de Chevreuse (1), que le duc de Luynes l'avait prié d'accompagner et de diriger. Après avoir été en Angleterre, Monconys et ses compagnons,—car, outre le duc de Chevreuse, dont il était en quelque sorte le mentor, il avait emmené avec lui son fils, Monconys de Liergues, qui, après sa mort, publia le récit de ses voyages,—vont dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie et en dernier lieu en Italie.

A peine de retour à Lyon, Monconys, dont la santé était fort altérée depuis son voyage d'Orient, s'alita et il succomba à une hydropisie, le 28 avril 1665.

Nous allons reproduire, maintenant, tous les passages des derniers voyages de Monconys qui touchent aux beaux-arts ou à ce que, déjà de son temps, l'on nommait la « curiosité. » Quelquefois, nous nous sommes bornés à signaler les points qui attirent l'attention de notre voyageur, mais, le plus souvent, nous avons cru devoir le citer textuellement.

Les renseignements les plus intéressants pour nous sont ceux qui sont relatifs aux artistes (2), aux tableaux qu'il a pu voir dans leurs ateliers et au prix qui lui en était demandé ou auquel on les estimait.

<sup>(1)</sup> Charles-Honoré d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse, né le 7 octobre 1646, mort le 5 novembre 1712, épousa, en 1667, nne fille de Colbert. Il devint chevalier des ordres, en 1689, et gouverneur de Guyenne, en 1696. L'auteur de l'article qui lui est consacré dans la Nouvetle Biographie générale lui attribue, sans raison, croyonsnous, la rédaction de la plus grande partie de l'œuvre de Monconys.

C'est au duc de Chevreuse qu'est dédiée par Liergues la seconde partie des voyages de Monconys. La première l'est au Chancelier, et la troisième à l'Électeur de Bavière.

<sup>(2)</sup> C'est ainsi que la mention écrite par Monconys de sa visite à Poelembourg, en 1663, est une nouvelle preuve à donner à l'appui de l'opinion de ceux qui se refusent à fixer à 1660 la mort de cet artiste, et qui le font vivre jusqu'en 1666.

Peut-être aurions-nous dû essayer de rétablir l'identité des nombreux tableaux qu'il cite et d'indiquer ce qu'ils sont devenus, mais nous avons reculé devant cette tâche et nous croyons qu'il suffit de livrer ces indications aux personnes qui s'occupent de ces études spéciales (4). Nous avons seulement tenté de reconstituer aussi exactement que possible l'état civil des personnages que cite Monconys dans son récit et autant que nous l'ont permis les altérations d'orthographe de leurs noms (2).

Afin de ne pas donner à ces extraits une étendue trop considérable, nous n'avons pas eru devoir reproduire toutes les descriptions de monuments publics, églises, palais et hôtels-de-ville, dans lesquels se trouvaient des œuvres de sculpture ou de peinture signalées par Monconys.

« Le livre de Monconys, dit Boucher de La Richarderie, qui nous paraît l'avoir jugé assez exactement, renferme tout ce qu'on pouvait attendre d'un homme fort instruit pour le temps où il écrivait. On y trouve, au reste, plus de recherches sur différentes classes de sciences et d'arts, et particulièrement sur la chimie, que de descriptions de pays et d'observations sur les mœurs et les usages des peuples (3). »

Monconys ne nous paraît cependant pas avoir vu d'un œil

<sup>(1)</sup> Nous l'avons fait seulement dans quelques circonstances et lorsque cela nous a parn indubitable.

<sup>(2)</sup> Toutefois, nous n'avons pas cru devoir le faire pour quelques maîtres, tels que Raphaël, le Titien, etc., dont la biographie est connue de tous.

<sup>(3)</sup> Bibliothèque des Voyages, t. 1, p. 242.

Sorbière, engageant Monconys à publier ses voyages, lui écrivait, ce 4657, « qu'il pourroit faire un livre qui encheriroit par dessus le Pietro della Valle, car, avec le mesme air de ce galand homme, il avoit une curiosité bien micux soutenue par de profondes connaissances de la nature, etc. »

indifférent les jeunes et jolies personnes qu'il trouvait sur sa route et, souvent, en allant chez un artiste, le grave lieutenant criminel semble avoir donné plus d'attention à la femme ou à la fille de son hôte qu'à la toile qu'il venait marchander.

Les voyages de Monconys n'ont été publiés qu'après sa mort par son fils. La première édition, qui comprend trois volumes in-quarto, porte le titre suivant :

« JOVRNAL DES VOYAGES DE MONSIEVR DE MONCONYS, CON-« seiller du Roy en ses Conseils d'Estat et Priué, et Lieutenant « criminel au Siége présidial de Lyon, où les seauants trou-« ueront vn nombre infini de nouueautez, en Machines de « Mathematique, Experiences Physiques, Raisonnemens de la « belle Philosophie, curiositez de Chymie, et conucrsations « des Illustres de ce Siècle ; outre la description de diuers « Animaux et Plantes rares, plusieurs Secrets inconnus pour « le Plaisir et la Santé, les Ouurages des Peintres fameux, « les Coûtumes et Mœurs des Nations, et ce qu'il y a de « plus digne de la connoissance d'vn honeste Homme dans « les trois Parties du Monde, Enrichi de quantité de Figures « en Taille-douce des lieux et des choses principales, auec « des Indices très-exacts et très-commodes pour l'ysage. Publié « par le sieur de Liergves, son fils. Lyon, chez Horace Boissat a et George Remevs. » 1re partie, 1665; 2° et 3°, 4666.

Il existe trois autres éditions françaises des voyages de Monconys: Paris, 4677, et Lyon, 4678, in-4°; et Paris, 4695, in-12, ainsi qu'une traduction allemande de 4697, Leipzig et Augsbourg, in-4° (1).

<sup>(1)</sup> Voir Tobler, Bibliographia Geographica Palestine, p. 103, anno 1647 (Leipzig, 1867, in-8°).

## VOYAGES DE MONCONYS.

OXFORD, 9 juin 1663.

M. (\*) part de Londres pour Oxford, avec son fils et M. Plat, en carrosse. Nous ne relèverons dans cette visite que ce qui est relatif à la collection du savant Pocock (1), chez lequel il fut conduit par le D<sup>r</sup> Wallis, professeur de mathématiques (2). « Le docteur Pokoc, professeur des langues orientales, me montra deux fort beaux livres arabes, et un troisième, qui estoit une Géographie, dont les figures estoient fort mal faites; et des instruments judaïques, comme de petits Reliquaires de cuir, de la grandeur d'un demy-pouce en quarré, faits comme des estuis de chapeau, dans lesquels ils mettoient quelques versets de l'Escriture, et puis ils s'attachoient ces Reliquaires au bras, et sur le front (3). Un fouët, fait de quatre grandes pièces de cuir, de la largeur de la paume de la main, longues d'un pied, cousues ensemble par un fil de cuir, ayant aussi un

<sup>(\*)</sup> Afin d'éviter la répétition du nom de Monconys, je l'ai remplacé par l'initiale M en italique.

<sup>(1)</sup> Pocock (Edward), né en 1604, mort à Oxford en 1691, orientaliste et théologien, connu surtout par sa publication du Specimen historiæ Arabum, 1649.

<sup>(2)</sup> Wallis (John) né en 1646, mort en 4703.

<sup>(3)</sup> C'est afin d'exécuter ce précepte de Moïse « Mettez donc dans votre eœur et dans votre entendement ces paroles que je vous ai dites, et liez-les pour signe sur vos mains, et qu'elles soient pour fronteaux entre vos yeux. » ( Deut, NI, 48.) J'ai vu encore à de fréquentes reprises, à Jérusalem, des Juifs s'appliquer de ces petites boites avant d'entrer à la synagogue, ou le vendredi, pour se lamenter devant le mur du Temple (voir du reste le beau dessin de Bida, au Musée du Luxembourg).

bord ou galon sur chaque extrémité fait aussi de cuir, mais de différents animaux, car le fouët est de cuir de bœuf, le galon est de cuir d'asne, et le fil d'un autre animal; ce fouët est attaché à un manche de bois, qui n'a que la poignée de longueur. Et un petit cornet fait d'une corne de mouton ou de chèvre fort aplatie, et raclée pour la rendre transparente, dont les Juifs tiennent que leurs ancêtres se servirent de pareilles pour abattre les murailles de Jéricho (1). »

M. décrit ensuite la Bibliothèque Bodléienne, et sa description est curieuse à rapprocher de l'état actuel de cette collection, si riche, mais qui laisse tant à désirer au point de vue des locaux qu'elle occupe (2).

Londres n'est, sous le rapport artistique, que le sujet d'un petit nombre de remarques de notre voyageur. Son temps est pris surtout par ses visites aux savants et les séances de l'Académie, auxquelles il assiste régulièrement et dont Oldembourg, le secrétaire, et le chevalier Morey, lui traduisent les discussions avec l'assentiment de cette docte assemblée. Pourtant, Morey le conduit voir le « Cabinet du Roy », « où il y a quantité de beaux tableaux de miniature, de figures d'ivoire et quelques antiques de bronze, » et pendant qu'il était à les examiner, le roi (Charles II) y vint et lui dit « le plus

<sup>(4)</sup> La collection la plus curieuse d'objets se rattachant au culte israélite est celle de M. Strauss, qui a figuré au Trocadéro, en 4878, dans la salle X.

<sup>(2)</sup> En revanche, ou peut donner comme un type à suivre la branche scientifique de cette bibliothèque établie au New-Museum et dans laquelle M. le professeur Akland a apporté tous les derniers perfectionnements. Si ce n'était sortir de notre sujet, nous dirions aussi quelques mots de l'organisation du musée Taylor, d'Oxford, et des facilités qu'il donne aux artistes, mais nous préférons en faire l'objet d'une étude spéciale (voir le Rapport que nous avons adressé à M. le Ministre de l'Instruction Publique, au retour d'une mission à Oxford, en octobre 4878).

humainement du monde, qu'il étoit bien aise qu'il vît ce qu'il avoit, qui n'estoit pourtant pas la moitié de ce que le feu Roy avoit. »

Dans la salle du Banquetin, à White-Hall (Banqueting House), il remarque le plasond peint par Rubens (1) sur de la toile, « mais, ajoute-t-il, tous les tableaux ne sont pas d'égale beauté (2), car ceux des coins sont beaucoup meilleurs que ceux du milieu, dont l'un, entre autres, où est le roy Jacques, paroît excessivement plus gros qu'il ne devroit, pour ne pas avoir pris les distances » (p. 58).

(1) Je ne puis m'empêcher, en trouvant iei pour la première fois le nom de Rubens, de rappeler les solennités qui eurent lieu, il y a trois ans, pour eélébrer le troisième centenaire de la naissance de ce maître et de saisir cette occasion d'exprimer de nouveau ma reconnaissance au Comité d'organisation, qui voulut bien me comprendre au nombre des étrangers invités à ces fêtes splendides.

Je ne parlerai ni de ces décorations, qui reproduisaient les ares-de-triomphe dessinés par Rubens pour la joyeuse entrée du Cardinal Infant, des eavaleades, des solennités musicales, de l'audition de la eantate de Peter Benoit, on sait que les Anversois n'ont pas de rivaux dans ce genre et qu'ils savent y prodiguer l'art et l'argent tout à la fois; mais je tiens surtout à rappeler l'Exposition des reproductions de l'œuvre de Rubens organisée par l'Aeadémie d'Archéologie de Belgique, l'Exposition rétrospeetive, dont les éléments principaux avaient été fournis par les deseendants des familles alliées à Rubens, et les Congrès artistique et littéraire. Ce dernier comprenait une section consacrée spécialement à l'étude de l'histoire de Rubens et décida, sur la proposition de M. Ch. Ruelens, la publication d'un Corpus Diplomaticum Rubenianum, renfermant toutes les pièces authentiques relatives à la vie ou à l'œuvre de Rubens (v. Compte-rendu du Congrès, p. 371 et suiv.).

(2) Dans une autre visite, avec un gentilhomme (M. Vandredous, sans doute Van der Does), M. examine encore les tableaux de White-Hall, et eelui-ci lui fait voir « cet admirable portrait à fresque de Henri huitiesme fait par Olbens. Il y a aussi, dans ce mesme tableau, celui de Henri septiesme, avec leurs femmes, faits de la mesme main; mais ils ne sont pas de la beauté du premier dans lequel il n'y a point d'ombrage au visage, et, avec les seules couleurs, il a fait paroistre les enfoncements et les reliefs » (p. 72). C'est, je crois, le tableau placé aujourd'hui à Hampten-Court, dans la chambre d'audience de la Reine, et désigné sous le n° 514.

V. sur les tableaux d'Holbein, qui sont à Londres : Alfred Michiels, Voyage d'un amateur en Angleterre. Paris, 4872 ; p. 225.

Un autre jour, le duc de Chevreuse et M. vont voir la reine (Jacqueline de Portugal) à White-Hall, et la chose qui frappe le plus notre curieux dans la chambre d'audience, ce n'est pas « la tapisserie qui était passablement belle », mais « les chenets fort laids, de meschant fer, avec des rondaches de cuivre mal poli »; aussi, croit-il nécessaire d'en donner la reproduction gravée dans le coin d'une de ses planches (fig. 1, à la p. 29).

A St-James, où habitent le duc et la duchesse d'York (1), les logements sont mieux qu'au palais du roi, ou du moins les chambres sont plus grandes et plus propres. « Il y avait, dans celle de la Duchesse, une tapisserie de Hollande, de cuir, à fond blanc, à feuillages et petits enfants d'or, et un parfaitement beau tableau de sainte Agnès du Guide, dessus la cheminée, dans laquelle il y avait des chenets d'argent l » (p. 22).

A la Tour de Londres, on ne peut voir que fort peu de choses, soit à cause des poudres qui y sont enfermées, soit par politique; cependant, M. y entre dans une salle basse, « à rez de chaussée, dans laquelle on garde quelque vaisselle d'argent qui appartient au Roy. Dans laquelle est une fontaine d'argent cizelé, que la ville de Plémout luy donna, et une salière de vermeil doré qui est un présent de Douvre (2).

<sup>(1)</sup> Depuis Jacques II.

<sup>(2)</sup> Il y a à Kensington une remarquable collection d'objets d'orfévrerie; mais c'est peut-être dans les Hôtels-de-Ville des Pays-Bas et d'Allemagne que l'on peut voir encore aujourd'hui les suites les plus considérables de ces chefs-d'œuvre reproduits sur les tableaux des vieux maîtres hollandais. Signalons, puisque l'occasion s'en présente, l'excellent système des guides du South Kensington Museum, où vons pouvez vous procurer, pour chaque branche de l'art industriel, des guides illustrés à 25 fr., 4 fr. 25 et 0 fr. 40.

Il y a aussi deux sceptres,..... (suit une description des joyaux de la couronne qui sont encore exposés de nos jours à la Tour) (4)..... Parmy les armes de la cavallerie, il y a 10 paires d'armes de gendarmes, sçavoir celles de l'homme et du cheval, mises sur des mannequins et chevaux de bois, qui sont de divers roys, à ce que l'on dit, car on ne le jugeroit pas, les voyant sans ornement et sans trop grande politesse (2)..... Je n'y vis rien qui me satisfit ny pour la quantité, ny pour l'ordre, ny pour la beauté du lieu, ny des armes. »

LONDRES, juin.

a Le 21, je fus chez un peintre nommé Lislé (3) qui a beaucoup de beaux tableaux du Corrège, de Jule Romain, d'Olbens, de Vandic, de Claude Lorrain, de Bamboche, de Brouer et de plusieurs autres, mais particulièrement d'admirables portraits de Vandic. Il travaille aussi fort bien en portraits dont il se fait payer 20 pièces, qui sont 25 louis » (p. 74).

<sup>(1)</sup> V. à la fin du Shetch of the tower of London, la description des Regalia (p. 43, éd. 1876).

<sup>(2)</sup> C'est le noyau de la collection d'armes formée sous la reine Élizabeth et encore conservée de nos jours dans le *Horse Armory* et dans les salles suivantes (V. J. Hewitt, *Guide de la Tour*, 44° édit. fr., avec fig., p. 48). — Payen, qui voyageait à peu près à la même époque que Monconys, ne parle que de sept armures qu'il désigne (p. 40).

<sup>(3)</sup> Facs (Pierre Van der), peintre de portraits, né en Westphalie en 4618, mort en 4680, connu en Angleterre sous le nom de Lely, qui signifie Lys. Il fut fait chevalier par Charles II, dont il était le peintre favori.

#### 22 juin.

« Je retournay au logis où M. d'Igbi (1) vint voir M. le Duc (de Chevreuse) et me mena chez un milord voir des Heures, in-folio, de l'espesseur d'un demi pied, escrites à la main sur du velin tout rempli de miniatures admirablement belles, principalement les marges qui sont toutes différentes, et les plus belles qu'on sçauroit voir. Sa femme nous les montra l'après-dînée; elle les estime 4 mille pièces » (p. 76).

M. quitte l'Angleterre le 28 juin et rentre sur le continent par Dunkerque. Il signale, dans une église de cette ville, « un tableau de *Porbus*, qui est dans une chapelle au costé droit du chœur, c'est une décollation de saint Georges admirablement belle, et les deux grandes portes qui le ferment ne le sont pas moins, qui sont peintes en grison gamaeu, par le dehors, où le dessin n'en est pas moins beau » (p. 86).

BRUGES, 3 juillet.

« Un peintre qui avoit été longtemps à Lyon, chez M. Huart, nommé Paul Riche (2), nous conduisit partout, comme aux Augustins, où nous vîmes deux portes d'un tableau dont l'une est un saint Jean et l'autre un saint Pierre, de Maubeuge (3),

<sup>(4)</sup> Digby (Kenelm), connu sous le nom du chevalier Digby, naturaliste, né à Londres, en 4603 et mort en 4665, célèbre par ses travaux sur l'alchimie.

<sup>(2)</sup> Sirct (Dictionnaire des Peintres, 2° éd., 1866.) signale, d'après les catalogues de Hoët, un artiste italien du nom de Jean Petit, surnommé Riehe; mais je crois que ce ne peut être celui dont parle iei Monconys.

<sup>(3)</sup> Jean Gossaert, dit Jean de Maubeuge, né vers 4470, mort en 4532, à Anvers (Cat. du Musée & Anvers).

et des plus beaux qu'on voye de lui..... A St-Donat, église épiscopale, un beau tableau d'une Vierge assise pareil à celuy que j'ay à Lyon de *Johannes Echius* (1), et un autre petit auprès qui ne luy cède pas, de Gérard de Bruges..... Je fus après chez un ouvrier tapissier de haute-lisse, voir travailler à cette manufacture, qui se fait le mieux en cette ville qu'en aucune autre des Flandres (2). »

GAND, 5 juillet.

« Je fus à l'Evesché, où je vis en haut six chambres de file, pleines de tableaux, et trois autres en bas. L'Evesque, qui l'estoit de Bruges (3), a 80 mille livres de revenu.... Il est curieux en peintures, en fleurs, et en autres choses » (p. 95).

#### BRUXELLES, 8 juillet (4).

« Après dîné, M. de Salsède nous mena voir le cabinet d'un gentilhomme nommé Saint-Victor, dans lequel il y a plusieurs curiosités. Entre autres, une belle momie toute entière,

<sup>(1)</sup> Jean Van Eyck, ne entre 1390 et 1395, mort en 1441. Ce tableau est aujourd'hui à l'Académie de Bruges et une répétition figure au Musée d'Anvers, n° 41 (Coll. V. Ertborn).

<sup>(2)</sup> V. Bon de Sainte-Suzanne, Lettres d'un Curicux, et le grand ouvrage à peine commencé de MM. Guiffrey, Pinchart et Lafenestre.

<sup>(3)</sup> Charles Van den Bosch, évêque de Gand de 1658 à 1665, avait été précédemment évêque de Bruges et avait même occupé ce dernier siége jusqu'en 1660 (L. de Mas-Latrie, Statistique religieuse).

<sup>(4)</sup> M. Ch. Ruelens a donné, il y a quelques années, dans le *Courrier de Bruxelles*, une série C'articles sur les anciens voyageurs en Belgique, et il a eonsacré l'un deux à rappeler les souvenirs du voyage de Monconys.

..... une patente du Roy de la Chine, en papier de soye peint de fleurs comme un brocart....., un tableau d'un demy-pied en quarré de Jesus-Christ, qui lave les pieds aux Apostres fait à la plûme..... » (p. 400).

#### Anvers, 10 juillet.

« Dom Gilles (1) mena M. le Duc chez un Portugais nommé Douart (2), qui a un beau jardin et les orangers les mieux formez qu'on puisse voir, et quantité de beaux tableaux, entre autre une naissance de la Vierge, d'Albert, deux Breugles admirables, une infinité de beaux Vandics, un du Quintin, et un portrait de Maubeuge, des Titians, des Tintorcts, d'André del Sarto, et une Divinité sur les quatre Évangélistes que je croyois estre la vraye de Raphael, si je n'en avois veu plusieurs de mesme. »

#### Anvers, 11 juillet.

« L'après-dîné nous fumes avec M. d'Arsillières chez un peintre, où je vis un tableau de deux Gueux, dont l'un mangeoit un raisin, et l'autre un melon d'eau, que je crois estre du *Caravage*, bien que le peintre n'en connut pas l'autheur. Il m'en demanda mille francs; puis chez un autre

<sup>(4)</sup> Dom Gilles d'Olivarès, chevalier de St-Jacques.

<sup>(2)</sup> Duarte (Édouard). Nous ignorons le nom de famille de ce personnage (V. sur les établissements des Portugais à Anvers au XVI° siècle, un article de M. Génart, dans le Bulletin de la Société de Géographie d'Anvers, 1879; t. IV, p. 166). Cette collection de tableaux, nous écrit M. Génart, a été vendue à Amsterdam, à la fin du XVII° siècle (V. la revue hollandaise De Oude Tijd; 1870, p. 397).

nommé Mateas Musson (1), où il y avoit une infinité de tableaux, entre autres trois petits Bassans, et un Bamboche, deux bœufs de bronze tout à fait beaux, quoyque moulez, et un cabinet d'ivoire qu'il estimoit mille escus, aussi estoit-il fort beau et de l'ouvrage d'un Hollandois, qui est au faux-bourg St-Germain » (p. 104).

Le même jour M, va visiter l'imprimerie de Plantin (2).

MIDDELBOURG, 45 juillet.

« Je fus demander Goedart le peintre (3), qui n'y estoit

- (4) Siret cite, dans son *Dictionnaire des Peintres* (2° éd.), ce Mathias Musson comme ayant été, en 4646, doyen de la corporation de saint Luc d'Anvers. Mais il ajoute qu'on n'est pas très-sûr qu'il ait été peintre. Peut-on l'induire du passage de Monconys que nous reproduisons?
- (2) Achetée, il y a peu d'années, par la ville d'Anvers, des derniers héritiers de Plantin et de Moretus, la maison Plantin a été réparée avec le plus grand soin par la municipalité et nous offre aujourd'hui le type complet d'une imprimerie du XVI° siècle. Nous ne parlons pas des richesses bibliographiques qu'elle renferme et qui ont été décrites dans les ouvrages récents de MM. Rooses et Degorge et dans les articles de MM. Gustave Lagye et Charles Blanc.
- (3) M. de Stoppelaar, secrétaire de la Société zélandaise des lettres et sciences, ayant bien voulu nous communiquer sur Goedaert des détails inédits et qui rectifient les renseignements donnés par les biographes les plus connus, nous semmes heureux de pouvoir placer ici la note qu'il nous donne, malgré son étendue :
- « Johannes (Jean) Goedaert est né à Middelbourg et y fut baptisé le 11 juillet 1610. Il mourut en 1667 ou 1668. Goedaert est moins connu comme peintre par ses tableaux que par son ouvrage Metamorphosis naturalis, orné de 150 figures d'insectes dessinées et peintes par lui d'une manière aussi remarquable qu'exacte. Il est resté célèbre par ses recherches sur l'histoire naturelle des insectes. Dans sa jeunesse, Goedaert était allé en France et en avait même rapporté une ordonnance pour la fabrication de l'absinthe dont il vendit le secret à son compatriote Van de Voorde, moyennant 100 ducats. Il avait épousé Clara de Boch, qui lui a survécu. On ne parle, parmi ses enfants, que d'un fils, chirurgien habile, qui tomba au pouvoir des Algériens. Son père se trouvant hors d'état de pouvoir le racheter, son ami, le professeur de Mey, adressa en sa faveur aux membres du Consistoire de l'Église réformée d'Amsterdam un appel dont on ignore le résultat. Goedaert habitait sur le

pas, à ce que me dit sa fille, l'une des plus belles et de la plus douce physionomie, que j'aye veue de ma vie » (p. 410).

Plus loin M. ajoute à la fin du récit de sa journée :

« Je fus, avec M. Firens, voir le peintre Goedartius, qui continue ses expériences des insectes; il est chimiste et sçait oster la faculté hémétique de l'antimoine; et par le moyen d'une poudre qu'il met fondre dans un creuset, s'il y met dedans du fer, comme une lame d'espée, il s'y fond incontinent comme du beurre » (p. 414).

Malenwater une petite maison, qui ne comprenait que quatre pièces, et dans laquelle il vivait sans domestiques.

On ne connaît aujourd'hui, parmi les œuvres de Goedaert, que ses dessins d'insectes exécutés à l'aquarelle et deux petits paysages dessinés à la plume et qui ne sont pas sans mérite.

Il existe un portrait de Goedaert, gravé par R. Van Persing, d'après une peinture de Wilhem Eversdyk, portrait placé au troisième volume de sa Metamorphosis naturalis. Ce livre, qui comprend trois volumes, a été publié par Fierens, de 1662 à 1669. Le troisième volume, imprimé après la mort de l'auteur, fut dédié par sa veuve aux États de Zélande. De Mey, que nous avons eité plus haut, a traduit en latin et commenté le premier et le troisième volume, et Paul Veczaerdt le second. Martin Lister en a donné en anglais une analyse (York, 1682).

Siret, dans la notice qu'il consacre à Goedaert, le fait naître en 4620 seulement et dit qu'il peignit beaucoup à la détrempe. Il cite, à la même page, un autre Godart, ou Goedart, peintre de paysages, mentionné par Kramm, comme ayant travaillé en Belgique au XVII° siècle, et il se demande si ces deux personnages ne devraient pas être réunis en un seul. La note de M. de Stoppelaar et le passage de Monconys, déclarant Goedaert « bon peintre en paysages, en insectes et en fleurs », nous paraissent résoudre affirmativement la question.

J'ai eu l'oceasion de voir, l'an dernier, à Middelbourg, dans la eurieuse eollection de souvenirs désignée sous le nom trop modeste de Chambre des Antiquités (Oudheiskammer), les insignes et médailles de la Gilde ou Confrérie de saint Lue (nºs 360 à 363 du Catalogue rédigé par M. de Stoppelaar, 4876). M. le D' J. Dirks leur a consacré une notice dans sa belle publication : « De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelyk en historisch beschreven en afgebeeld door M. Jacob Dirks. Harlem; 2 vol. in-8° et atlas; publication faite aux frais de la fondation P. Teyler van der Hulst, de Harlem (V. notamment, pl. LXIX, nº 41, la médaille avec la date de 4678).

« Goedart est fort bon peintre en païsages, en insectes et en fleurs.»

17 juillet.

« Je fus avec M. Firens (1) voir plusieurs cabinets de curieux en peintures, où je vis plusieurs beaux tableaux comme de Vuander Ulst de Gorcon (2), qui fait des petites figures, comme Calot, à huile, et en miniature de Siderius Vandeile (3), qui est à Arnemu, qui fait des perspectives avec un colori beau et bien fin, de Lorme de Roterdam (4), qui fait des perspectives à piliers de marbre, comme il y en a dans la galerie d'Ouital (White-Hall), de Sleigselan (5), à Leide qui fait des nuits parfaitement » (p. 113).

<sup>(4)</sup> Jacques Fierens, libraire à Middelbourg, dès 1631, mort en 1669, était l'ami et l'éditeur de Goedaert. Il avait épousé Constantia Spelgardus. (Renseignement communiqué par M. de Stoppelaar.)

<sup>(2)</sup> Ulft (Jacob van der), né à Gorcum, en 1627, mort après 1688. Il paraît avoir commencé par faire de la peinture sur verre. Van der Ulft fut, pendant plusieurs années, bourgmestre de sa ville natale.

<sup>(3)</sup> Van Delen (Théodore ou Thierry), né à Heusden, vers 4635, mort après 4669, est connu surtout par ses compositions d'architecture, dont les figures ont été souvent exécutées par Palamèdes, Wouwermans, etc. Il habitait non pas Arnheim, mais Arnemuiden, à très-peu de distance de Middelbourg et fut bourgmestre de cette localité (Van Lerius, Cat. du Musée d'Anvers, éd. de 4857, p. 289).

<sup>(4)</sup> De Lorme (Anton). Le catalogue de l'Exposition de la Société Arti et amiciliæ d'Amsterdam, en 1872, ne donne pas les dates extrêmes de la vie de cet artiste, dont deux tableaux figuraient dans cette série. L'un d'eux représentait l'église neuve d'Amsterdam, ee qui ne permet pas de croire, comme le dit Monconys, qu'il n'auraît copié que celle de Rotterdam (H. Havard, Les Merveilles de l'Art Hollandais, 1873, p. 402). Le Musée de Grenoble possède un intérieur d'église de De Lorme, toile signée et datée de 4667 (n° 71).

<sup>(5)</sup> Slingelandt (Pierre Van), né à Leyde, en 1640, et mort dans la même ville, en 1691, élève de G. Dow.

NAMUR, 23 juillet.

« J'y vis la veuve d'un peintre nommé de Rieu (1), qui a quelques bonnes testes de vieux maistres, quelques animaux de Rubens qu'elle estime 100 escus pièce et des médailles, avec des vaisseaux antiques de terre et de verre » (p. 119).

Liège, 25 juillet.

M. décrit et dessine même le tombeau de l'évêque Évrard de La Marck (fig. 32). Parlant des maisons de Liége, « un peintre nommé Bertolet (2), dit-il, en fait bastir une, au bord de la Meuse, en arrivant de Namur, qui est à l'italienne, fort galante » (p. 123).

Bolduc (Bois-Le-Duc), 28 juillet.

- « Je fus chez un peintre disciple de Rubens. »
- (1) Ne trouvant pas de peintre de ce nom, je m'étais demandé s'il ne s'agissait pas ici de la veuve de Jean de Reyn, l'un des trois élèves favoris de Rubens. M. Michiels, qui le croit né à Dunkerque, dit qu'il accompagna son maître en Angleterre et resta auprès de lui jusqu'à sa mort (Rubens et l'École d'Anvers, p. 229, éd. 4854); mais d'après Waagen, J. de Reyn ne serait mort qu'en 1678, ce qui rend cette supposition inadmissible.
- (2) Bertholet Flémalle, né à Liège en 4614, mort en 4675. Voir sur cet artiste l'Histoire de la Peinture au pays de Liège jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, par M. Jules Helbig (Mémoires de la Société d'Émulation de Liège, nouvelle série, t. 1V, 4872, p. 385-403). Une Nativité de Bertholet se trouve actuellement au Musée de Caen, n° 447. Ce tableau provient de l'église des Capucins de Liège. M. Helbig donne (p. 391) quelques renseignements sur la maison de campagne dont Monconys avait vu commencer la construction.

DORT (DORDRECHT), 31 juillet.

« Je fus chez un peintre nommé Cornelius Buscat (1), qui fait des cabinets, armoires, estuis de peignes, et autres choses de cette sorte. Sa femme estoit fort jolie, mais pas tant qu'une revendeuse de tableaux et une marchande de fil blanc chez qui je m'arrestay exprès pour les considérer (2). »

ROTTERDAM, 2 août.

« Je fus voir le Maior de la ville (3), qui est peintre; de là

- (1) Siret eite un Henry Busch, qui vivait en Frise, au XVII<sup>e</sup> siècle, et avait inventé l'art de peindre des seurs sur des tables de pierre. Il réussit parsaitement dans ee genre, ajoute l'auteur du *Dictionnaire des Peintres*, mais il emporta avec lui son seeret dans la tombe.
- (2) Regnard, dans le voyage qu'il fit près de vingt ans après Monconys, parle aussi, à de fréquentes reprises, de la beauté des Hollandaises « qui donne de l'amour à la première vue » (V. l'édition que nous avons donnée du Voyage de Regnard. Paris, Lemerre, 1874, p. 42).
- (3) Lieve de Jongh (dont le prénom est aussi écrit quelquefois Ludolf ou Leuff), né et mort à Rotterdam, mais sans qu'on sache à quelle date. Il fut nommé, le 12 août 1652, major de la ville et de la Schuttery (garde eivique); plus tard, en 1665, L. de Jongh fut nommé, par le Conseil communal de Rotterdam, schout (premier magistrat) du village de Villegersberg, dont la seigneurie appartenait à cette ville.
- L. de Jongh est considéré par ses compatriotes eomme un bon peintre, malheureusement nous ne possédons plus de ses œuvres. Un tableau dans lequel il s'était représenté, avec le colonel de la Schuttery, Johan van Yk, dykgraaf de Schieland, et d'autres officiers de ee corps, devant le perron de l'Hôtel-de-Ville de Rotterdam, a été détruit dans l'incendie du musée Boymans et nous est seulement eonservé par un dessin renfermé dans l'Atlas historique de Rotterdam. Un de ses eontemporains dit que L. de Jongh était si actif et maniait si dextrement ses pinceaux qu'il fit en quinze jours douze tableaux, dont chacun lui fut payé cent florins. En 1665, le major de Rotterdam recevait 72 florins de la ville pour avoir peint deux drapeaux pour les eompaguies des capitaines Pyl et van der Vilden.

Peut-être me suis-je trop longuement étendu sur L. de Jongh, mais cet artiste étant

chez un gros brasseur qui me mena à une jolie maison qu'il avoit à la campagne où je fus en bateau voir quelques beaux tableaux modernes.

« L'après-dîné je fus chez M. Vandreouls, qui a grande quantité de très-beaux tableaux du Titian, du Tintoret, du Correge (entre autres une Leda, et une Descente de Croix en petite figure conservez comme s'ils venoient d'estre faits), du Carrache, du Palme, du Pasarmein (Parmesan), du Caravage, du Bamboche et quantité d'autres, et tous les bustes et marbres du duc de Bouquinkam (1), qu'il achepta et a pour plus de cent mille livres de ces curiosités; entre autres le dessin de la coupe du Correge, de la main du dit Correge. Après que M. le Duc eust regardé ces choses, et qu'il s'en fut allé: M. Vandreouls me mena avec son fils chez M. Gueras, un autre curieux, mais qui n'a que des pièces des modernes de Flandre, comme de Miris, qui vont de pair avec celles de son maistre Dau (2). Ce marchand est un bon petit homme, qui parle françois, comme M. Vandreouls, qui de là me mena chez le peintre de Lorme, qui ne fait que l'Église de Roterdam en diverses veues, mais il les fait bien. Il me demanda 60 escus d'un tableau de toile de teste, qui estoit une prison, où il ne fait point de figures » (p. 131).

fort peu comu, j'ai tenu à faire entrer dans cette note tous les renseignements que je dois à l'obligeance de M. J-H. Scheffer, archiviste de Rotterdam et auteur d'une histoire des artistes de cette ville.

<sup>(1)</sup> Voir sur la collection du duc de Buckingham, vendue à Anvers en 4648, Alf. Michiels, L'Art flamand dans l'est et le midi de la France, 4877, p. 86, et la lettre de Thibaudeau à M. Ch. Blane servant d'introduction au Trésor de la Curiosité, p. xxy.

<sup>(2)</sup> Dow (Gérard), né à Leyde, en 1613, et mort, en 1673, dans sa ville natale.

" Le 3, je fus chez M. Locs (4), marchand de drap, qui peint aussi, et qui a de fort bons tableaux, entre autres une teste, la plus belle que le *Titian* ait jamais faicte, qui semble estre de la manière d'Olbens, tant elle est achevée, mais outre que le nom du *Titian* y est, et son coloris, le cachet du roy d'Angleterre, à qui elle estoit, y est derrière (3); une teste du portrait du *Titian* de *Perin del Vague*, et une femme du *Titian* (4), dont *Rubens* a composé un portrait tant estimé et mis en estampe, aussi bien que le portrait sus-mentionné; une petite teste de *Lucas*, qui semble de la miniature, et un petit portrait d'un comte de Pembroc, avec un bonnet de velours, avec des plumes blanches, le plus beau qu'ait jamais fait *Olbens*, et le plus beau que j'aye veu de ma vie. Il n'est pas plus grand que la main, et il en refusa plus de 2,000 l. du pays. Il a aussi force testes de *Rimbram Blomar* (5), une

<sup>(1)</sup> Ce doit être Jacob Lois ou Loes, sur lequel je dois aussi à M. Seheffer les détails suivants: Jacob Lois était un homme de beaucoup de talent; il remplit, de 4652 à 4663, les fonctions de capitaine de la bourgeoisie de Rotterdam. Il a été l'architecte du bâtiment remarquable appelé Gemeenlandshuis van Schieland et dans lequel se trouve actuellement le musée Boymans, bâtiment dont la construction fut commencée en 4662. On lui doit aussi une chronique de Rotterdam, dont le manuscrit autographe, conservé aux archives de Rotterdam, a été publié par M. Scheffer. J. Lois se maria, en 4649, avec Éva Minnebeck, mais on ignore la date de sa mort.

<sup>(3)</sup> Voir sur la collection de Charles 1er, roi d'Angleterre, une notice de M. Konrad, dans Le Cabinet de l'amateur, t. III, p. 4-32 (4844), et la lettre de Thibaudeau à M. Ch. Blane (p. xxiv).

Je ne trouve pas, dans le travail de M. Konrad, la mention de ee tableau parmi les œuvres du Titien qu'il indique eomme ayant appartenu à Charles I.e.,

<sup>(4)</sup> Connu sous le nom de portrait d'une jeune vénitienne, d'après le Titien. Smith, dans son Catalogue de l'œuvre de Rubens, nº 36, indique ee tableau comme conservé au musée du Belvédère, à Vienne.

<sup>(5)</sup> Bloemaert (Abraham), peintre et graveur, né à Goreum, en 4569, et mort à Utrecht, en 4647. Huber et Rost, Manuel des curieux et des amateurs de l'art, 4797-4808, 9 vol. in-8°, t. V, p. 205, et Immerzeel, De Levens en werken der hollandsche en vlaamsche Kunstschilders, beethouwers, graveurs, etc. Amsterdam, 4842, in-8°.

femme qui tire du vin de Dau (Dow), excellent peintre de Leiden, des païsages d'Armanzats Leuen (1), qui a de la manière de Fouquières (2) et qui est à Utrec; de Phelps van Herman (3), qui a la manière de Bamboche, des Brouuers, Vandies et autres » (p. 132).

LA HAYE, 5 août.

« M. l'Ambassadeur (4) nous mena voir les tableaux de M. d'Aminvilliers, qui en a deux beaux du *Poussin*, et une infinité des meilleurs maistres de Hollande. M. Lamoureux (5), qui nous les montra, me dit qu'il en avait aussi » (p. 436).

LA HAYE, 8 août.

« Je fus voir M. de Zulcon (6), chez lequel je vis force

- (4) Saftlewen, ou Zachtleeven (Herman), peintre et graveur, né à Rotterdam, en 4609, mort à Utrecht, en 4665.
- (2) Fœquier (Jacques), plus connu sous le nom de Fouquières, peintre de paysages et graveur à la pointe, mort à Paris, en 4659. Il travailla beaucoup en France, dans les maisons royales, sous le règne de Louis XIII, et mourut dans la misère, au faubourg St-Marceau. A. Michiels, II. de la P. Fl., t. VIII, p. 498.
  - (3) Ne faut-il pas faire ici une correction et lire Philippe Wouwermans (4620-1668)?
  - (4) Cet ambassadeur était le comte d'Estrades.
- (5) La famille L'Amoureux, d'origine française et appartenant à l'église Wallonne, était fixée à La Haye, où elle tenait un rang important. Je dois à l'obligeance de mon ami, le chevalier flooft de Iddekinge, de nombreuses indications empruntées aux registres des baptêmes et mariages de l'église Wallonne de La Haye, mais il ne m'est pas possible de déterminer exactement quel est le personnage dont parle M.
- (6) Constantin Huygens, seigneur de Zuilichem, secrétaire de Frédéric Henri, de Guillaume II et de Guillaume III, né en 4596, mort en 4687, père du naturaliste Chrétien Huygens. Il habitait La Haye; on ignore, m'écrivent M. Hooft, et le docteur F. Pollen, ce que sont devenues ses collections. Huygens n'était pas allé aux Indes et n'a rien publié soit sur ee pays, soit sur la Chine.

Thévenot ne parle pas dans ses voyages de cet envoi. Du reste, son deuxième volume ne va que jusqu'aux Indes,

bons tableaux, et des crayons, des habits, des idoles, des villes, des temples, des païsages et des vaisseaux de la Chine rapportez de la dernière ambassade que MM. des Estats envoyèrent en ce pays-là il y a 4 ou 5 ans, dont M. de Zulcon a envoyé les originaux colorez à M. Tévenot à Paris. Il y a encore la Tour de porcelaine qui est à la Chine » (p. 445).

M. mentionne aussi d'autres curiosités de la Chine.

DELFT, 11 août.

« A Delphes, je vis le peintre Vermer (1) qui n'avoit point de ses ouvrages; mais nous en vismes un chez un boulanger qu'on avoit payé six cens livres, quoyqu'il n'y evet qu'une figure, que j'aurois creu trop payer de six pistoles » (p. 149).

<sup>(1)</sup> Jean Vermeer, né vers 1632, mort avant 1696, peignit des paysages et des vues de villes avec des figures et aussi quelques portraits. Siret, qui cite de lui quelques sujets d'intérieur, ajoute qu'il était, en 1662, doyen de la Confrérie de Saint Lue de Delft.

M. H. Havard, dans son Histoire de la Faïence de Delft (Paris, Plon, 4878, gr. in-8°), après avoir retracé le tableau de la ville de Delft, au XVII° siècle, au moment où s'y établit la fabrication de la faïenec, consacre un chapitre (p. 55 et suiv.) à l'histoire de cette Gilde de Saint-Lue, dont la fondation datait du commencement du XVII° siècle. Cette association comprenait les huit corps de métiers suivants, tenant de près ou de loin aux arts: 4° les peintres de toute espèce, à l'huile ou à l'eau, au pinceau ou autrement; 2° les peintres et graveurs sur verre, avec les fabricants de vitraux; 3° les faïenciers; 4° les tapissiers et fabricants de tapisseries; 5° les seulpteurs sur bois, sur pierres et toutes autres substances; 6° les gainiers; 7° les imprimeurs d'arts et les libraires, etc.; 8° enfin, les marchands de gravures et de tableaux.

M. Havard rappelle aussi que certains artistes se trouvaient, lors de leur admission dans la Gilde, hors d'état de payer les droits exigés et que Jean Vermeer, notamment, fut force dans cette circonstance de solliciter la bienveillance du bourgmestre et d'invoquer la garantie de quelques amis pour obtenir un délai (ibid., p. 63).

LA HAYE, 12 août.

« Je fus, avec le cousin de M. Lamoureux, voir des tableaux, entre autres choses M. Nortvie (1), qui en a un de fleurs de Van Alts (2), et une femme de Dau qui sont parfaitement beaux. Une vendeuse de vin fort jolie en avoit aussi de fort beaux » (p. 459).

LEYDE, 13 août.

- « Nous fumes chez un maître de Beyau pour voir ses tableaux; il n'y estoit pas, mais bien une jolie servante qui pouvoit confirmer ce que Guichardin dit de la beauté des femmes de Leyden qui n'égalent pas pourtant celles que j'ay veues en Zélande » (p. 453).
- « Je vis à Leyde sitost que j'y arrivay ce fameux peintre Mirris (3), qui n'avoit qu'un de ses tableaux commencé d'une femme esvanouye entre les bras des siens et un médecin qui regardoit son urine. Il n'y avoit de finy que le juste-au-corps de velours rouge doublé d'hermine de la femme, et sa juppe isabelle, si bien faits qu'on eust asseuré que c'estoit de l'estoffe. Il en vouloit 1,200 livres du pays quand il sera finy (4).

<sup>(1)</sup> C'est un membre de la famille Van der Docs qui possédait la seigneurie de Noordwyt. Plusieurs d'entre eux sont comms, notamment Jean (dit Janus Dousa) qui commanda la ville de Leyde, pendant le siége de 4574. On n'a, m'écrit encore M. Hooft, aucun renseignement sur cette collection de tableaux.

<sup>(2)</sup> Villem van Aelst, né à Delf1, en 4620, mort en 4679.

<sup>(3)</sup> Micris (François van) dit le vieux , né à Leyde , en 1635 , mor1 dans la même ville en 1681.

<sup>(4)</sup> Le même sujel a élé traité par Schalken el se trouve au Musée de La Haye, nº 136 ( Catalogue de 1862).

- « De là je fus chez son maistre nommé *Dau*, qui est incomparable pour la délicatesse du pinceau, il n'avoit qu'un tableau d'une femme qui estoit à une fenestre, dont il vouloit 600 livres du pays » (p. 453).
- « Le 17, me promenant par la ville, je fus voir le tableau de *Mirris*, et de là chez *Sleigran* (Slingelandt), autre bon peintre, qui fait de la manière de *Dau* et de *Mirris*. Je luy voulus donner 60 escus d'un petit tableau dont il ne vouloit pas moins de 400 livres; ensuite chez un M. Beyau, qui a grande quantité de tableaux de *Dau* » (p. 457).
- « J'allai aussi chez deux curieux où je vis force beaux tableaux et particulièrement chez un où il y avoit une infinité de tailles douces. Je donnay 30 livres d'un enfant de terre de François Flamant (1), mais il n'en voulait pas moins de 60 » (p. 158).

HARLEM, 18 août.

Dans l'hôtel-de-ville, M. signale, dans les chambres où l'on tient les assemblées, « une tapisserie de haute-lisse où est l'histoire de la prise de Damiette par un vaisseau de Harlem, et, pour cela, la ville porte en ses armes une espée avec une croix dessus (2). » Au Doul, il nous parle aussi d'un certain nombre de portraits des officiers, « qui s'y assemblent pour

<sup>(4)</sup> Duquesnoy, dit François Flamand, né à Bruxelles, en 1594, mort à Livourne , en 1646.

<sup>(2)</sup> Je n'ai plus vu cette tapisserie à l'Hôtel-de-Ville de Harlem, mais on conserve au Musée un tableau de P. Grebber, représentant l'empereur Barberousse et le Patriarche faisant don à la ville de Harlem de ses armoiries (n° 52 de la Notice des Tableaux. Édit. de 4877).

tirer de l'arquebuse et jouer de la pique, un entre autres d'Als, qui est avec raison admiré des plus grands peintres (1). »

#### AMSTERDAM, 18 août.

- " J'allay d'abord chez Stocade (2), que je ne trouvay pas, j'y trouvai sa femme, que je ne pus jamais connoistre, tant elle est changée de vicillesse et de mélancholie..... Le soir, je revins passer chez Stocade, que je trouvai dans le cabaret où les peintres s'assemblent » (p. 460-461).
- « Le 20, je fus le matin avec mon fils et Gergeau à Ouater-reik (Waterrijk) voir Otho (3) et ses tableaux. J'en vis un d'un calme fait par Wandervelde (4), qui est excellent pour les mers » (p. 161).
- « Après dîner, je fus trouver M. (de Chevreuse), chez M. Rentre Heent (5), eschevin d'Amsterdam, pour voir son
- (1) Ces tableaux sont aujourd'hui au Musée de Harlem (n° 54-57 de la même Notice). Ce sont les plus belles toiles de Frans Hals.
- (2) Nicolas de Helt Stokade, l'un des fondateurs avec Van der Helst de la Confrérie des peintres d'Amsterdam, instituée en 4654, au tir de St-Georges. C'est sans doute le « cabaret où les peintres s'assemblent » (voir Notice sur Van der Elst, par le Dr Scheltema, traduite par W. Burger, dans la Revue universelle des Arts, t. V, p. 495).
- (3) Otto Marcellis, né en 1613, mort à Amsterdam, en 1673, peintre de fleurs et de natures mortes. Après avoir travaillé en France pour Anne d'Autriche, et en Italie, à Rome et à Florence, il était revenu à Amsterdam, où ses ouvrages étaient payés de grands prix (V. George, Catalogue du Musée de Toulouse, et Immerzeel, op. cit.).
- (4) Van de Velde (Willem) le jeune, né en 4633, mort en 1707. Je trouve dans le Catalogue du Musée de Lyon deux marines de ce maître, n° 254 et 255, léguées, en 4871, par M. Flottes. L'une d'elles est une Mer calme à marée basse. Ne seraient-ce pus les deux toiles achetées par Moneonys?
- (5) Gérard Reynst, sénateur, échevin d'Amsterdam, amateur renommé et dont on a publié une partie de la collection, dans un recueil in-folio, gravé sous ee titre :

cabinet où, entre plusieurs belles curiositez, je remarquay la beauté de ses coquilles..... Il a outre cela plusieurs livres du Jappon et de la Chine, quantité d'images en miniature de ces pays-là, et entre autres deux des postures d'Aretin » (p. 470).

« Je fus chez Vanderwelde, peintre, où j'acheptay une marine 2 sequins » (p. 472).

HARLEM, 22 août.

« Après le dîner, M. (le duc de Chevreuse) fut se promener au bois et chez plusieurs peintres où chez l'un, nommé Salomon de Bray (1), j'acheptay un petit tableau de l'histoire d'Hermaphrodite 12 richdalers (36 livres); et chez un autre, nommé Sardam (2), j'y vis un parfaitement beau Bamboche, dont j'offris 300 louis, mais il n'en vouloit pas moins de 700 de ceux du pays » (p. 173).

ALCMAR, 23 août.

« Nous logeasmes chez un peintre nommé Metius (3), qui estoit neveu de celui qui inventa les lunettes d'approche. Il parloit bon françois et sa femme estoit de Châlons » (p. 473).

Variarum imaginum a celeberrimis artificibus pictarum cælaturæ, etc. Amstelodami (V. Konrad, La Collection de Charles  $I^{eq}$ , loc. cit.).

- (1) Bray (Salomon de), né à Harlem, en 1579, mort en mai 1664, peintre d'histoire et de portraits.
- (2) Zaenredam (Pieter Jansz), né à Assendelft, en 1595, mort à Harlem, en 1665. (voir Catalogue de l'Exposition Arti et Amicitiæ, 1872, n° 259 et 270.)
- (3) Jacob Metius, né à Alkmaar, passa pour avoir inventé, vers 1609, le télescope. Il avait un frère ainé, nommé Adrien, professeur à Francker, connu par ses travaux de géométrie et ses recherches d'alchimie. Le peintre dont parle M. serait peut être le fils de ce dernier.

#### Incuse (Enkhuizen), 24 août.

« Nous n'y pûmes voir, comme je le souhaitois, le cabinet de Paludanus (1), parce qu'il n'y avoit que trois semaines que M. Stemberque, à qui il appartenoit, étoit aussi mort, et toutes choses estoient encore sous le sceau » (p. 475).

Amsterdam, 25 août.

« Pendant qu'on alla quérir les cless pour voir l'Amirauté, j'allay achepter une seconde marine de Vandrevell, en ayant achepté le matin une autre de M. Otho » (p. 476).

Otho avait chez lui les « admirables pièces qu'il a faites à Rome pour son estude, dont il prétend faire un livre. »

UTREC, 30 août.

« Je vis Corneille Polembourg (2), ce grand peintre » (p. 181).

Hambourg, 12 octobre.

- « Le 12, je fus le matin chez M. Dupré, marchand français, qui a quelques tableaux » (p. 222).
- « Le 43, l'après-dîné, je fus à la nouvelle ville, chez un meschant peintre » (p. 223).
- (1) Bernard Ten Broeke, dit Paludanus, érudit voyageur, né en 1550, mort en 1633.
- (2) Poelembourg (Kornélis), né à Utrecht en 4586. Cette indication, comme nous l'avons déjà dit, vient à l'appui de l'opinion des écrivains, qui, contrairement aux indications données souvent, assirment que Poelembourg vécut jusqu'en 4666.

Lipsic (Leipzig), 27 octobre.

« J'achetay quelques cartes et tailles douces et un livre Orbis pictus Joh. Amos comeni qui me revint à quinze livres de France; j'y vis Topographia Germaniæ et Galliæ (4), en 48 volumes, dont on vouloit 50 patagons, mais comme elle est en allemand, je la laissay » (p. 237).

A Magdebourg, M. était allé voir Otho de Guericke, le bourgmestre, inventeur de la machine pneumatique; à Leipsig, il va aussi voir le chef des magistrats, qui avait un cabinet de curiosités, qu'il décrit ainsi : « L'après-dîné, M. Echolt vint prendre M. le Duc et l'amena chez le Bourgue-Maistre, où deux de ses filles, qui parlent bien françois et sont très civiles, firent le compliment à M. le Duc, au lieu du père, qui ne parut point; elles le menèrent dans son cabinet, où il y a beaucoup de curiositez, mais je n'y vis rien que je n'eusse veu ailleurs, ny de remarquable, qu'une pièce de jaspe d'un costé tout vert et de l'autre tout rouge..... J'y vis aussi le plus beau Diable du Perou que j'aye veu et quantité d'oiseaux assez gros et bien conservez, et à costé, des tablettes de cire, comme les avoient les anciens, mais elles estoient escriptes à l'Allemande. Elle mena (sic) M. le Duc, dans chacune desquelles il y avoit des curiosités, soit meubles, tableaux, garde-robes, cabinets et une grande presse d'ébène fort bien poussée; l'aînée de ces Demoiselles dessignoit, et peignoit aussi en gamaeu assez joliment » (p. 238).

<sup>(1)</sup> De Zeiler, publice chez Merian, de 1642 à 1672.

DRESDE, 2 novembre 4663.

## Description des richesses du duc de Saxe.

« M. le maréchal de Requimberg, favory de l'Electeur, envoya son carosse à M. le Duc, avec un ordre signé de sa main, pour voir toutes les raretez, et M. fut sur les neuf heures voir l'escurie, dont la muraille en dehors dans la rue est peinte d'une assez belle grisaille de la manière de Polidore (1) (représentant les chevaux les plus célèbres qu'il y a eu en cette cour). Je commençay par la galerie, qui a 200 pas de long et, dans l'entre-deux des fenêtres sont de grands tableaux de tous les ayeuls de l'Electeur, jusques à Vitichin (Witikind), grands comme naturel. De cette galerie, nous fumes dans celles qui sont sur les écuries qui sont pleines, les unes d'une infinité de beaux traineaux; on en compta 24 de diverses figures d'animaux, vaisseaux, rochers, et d'une infinité de chevaux de bois, mais tout au naturel comme ils ont esté avec des hommes dessus, armés de toutes sortes de belles et diverses armes et harnois, les uns plus riches que les autres, et des compagnies entières de Croates, avec leurs mesmes habits et les visages du cavalier au naturel; dans d'autres, une infinité de harnois en broderie d'or, de perles et pierreries, mais fausses, hors deux à la Turque. de zade, de turquoises; une infinité d'armes, d'arquebuses, pistolets, espées, poignards, armes à la Turque, deux cabinets ronds, où il y a force gobelets d'argent doré dans des bufets en

<sup>(1)</sup> Caldara (Polidoro), dit Polidore de Caravage, né vers 1495, mort en 1543, peignit en camayeu et à sgraffito un grand nombre de maisons.

Rochers, des housses en broderie, des couvertes de mulet, et tous les habits des masques, balets et carouzels; car ils conservent toutes choses jusques à la peau des animaux qu'ils ont eus, et toutes sortes d'habits, bonnets, tocques, pendans d'espées, plumes, aisles, machines et toutes choses généralement, dont ils se sont une fois servis, que nous laisserions perdre, ou qui servent pour les valets de chambre. Ils conservent tout et leur raison est la peine qu'il ont d'en faire faire, quand ils en ont besoin une autre fois. Ce qui me parut le plus curieux, ce sont deux paires d'armes complettes, pour le gendarme, et le cheval, de fer à figures de relief, meslées d'autres de cuivre doré parfaitement bien gravées, cizelées; enfin, il y a trois estages l'un sur l'autre de ces choses » (p. 243) (1).

Dans le palais, M. va, le lendemain, voir les chambres des raretez réunies par l'Électeur Auguste, ainsi disposées:

a Dans la première, qui est contre le degré qui ne sert que de vestibule pour les autres, il n'y a pas grand'chose de remarquable, aussi n'en fait-on pas compte. J'y observay pourtant le portrait de Vladislaus, Roy de Pologne, en l'an 1333... De ce vestibule ou chambre, l'on entre dans la première, qui se nomme celle des instruments... avec le portraict de Luther par Lucas (2). La 2° s'appelle celle des vaisseaux à boire et aiguières, divisés en quatre : sçavoir vases de cristal, ...les seconds sont d'or ou d'argent doré, enrichis de pierreries, d'esmail et de coraux; les troisiesmes sont des coquilles en-

<sup>(4)</sup> Ce sont les objets qui sont réunis actuellement au Museum Johanneum.

<sup>(2)</sup> Il existe vingt-sept portraits du réformateur par Lucas de Cranach. M. Rothan en possède un ayant fait partie de la galerie de S., à Dresde, et plus tard de la collection du duc de Parme (Exposition des Alsaciens-Lorrains, n° 80).

chassées, et les quatriesmes d'œufs d'Autruches, noix muscades, une entre autres taillée en petites figures de bas-relief, fort belles, et des cocos. La 3e chambre est pleine de tableaux, mais il n'y en a de bons que d'Albert, de Lucas, et un déluge de Rubens, qui est fort du goût des Carraches. Il y a plusieurs cabinets et cassettes de toutes sortes, d'ivoire, de nacre, d'ébène, d'or esmaillé, de cristal, et un rocher tout de grosses mères perles. La 4° est toute pleine de divers instruments de mathématiques... La 5° est toute pleine de miroirs, planches de cuivre doré et gravé, et de bas-reliefs, comme une grande table ronde de bois, toute taillée d'un beau bas-relief, un petit rétable d'autel à trois ordres de gamaeus, d'un si bel ouvrage que je l'estime d'aussi grand prix que chose qui soit là... La 6° est pleine de choses naturelles, comme divers rochers faits de pièces de toutes les mines de la Saxe, de la Bohëme et Hongrie, et construits, comme les mines, avec des figures qui représentent la manière qu'on y travaille..., un oiseau, dans une boette, qu'ils disent être le Phænix, conforme à la description de Pline... La 7° chambre est d'automates, horloges et pièces d'yvoire, faits au tour. Entre autres, un grand vaisseau, avec toutes les voiles, mats et cordages, et tous les noms des Ducs de Saxe, dans le dehors des costes du vaisseau, lequel est appuyé sur un Neptune d'yvoire, avec quatre chevaux qu'il guide, qui me parut un parfaitement bel ouvrage...; trois horloges à boule (1)... Au sortir de là, nous fusmes voir les animaux » (p. 247).

<sup>(1)</sup> Une des collections les plus remarquables d'ancienne horlogerie est aujourd'hui au musée de Cassel. M. Casati donne, dans un appendice de sa Notice sur le Musée

#### PRAGUE, 10 novembre.

« Au palais, deux longues galeries et une très-grande sale, qui sont toutes pleines de tableaux de *Titian*, *Raphael*, *Georgeon*, *Tintoret*, *Paul Verones*, *Bassan*, et d'une infinité d'autres forts beaux que le dernier Archiduc a apportés de Flandre, de la despouille d'Angleterre » (p. 255).

## FRANCFORT (sur le Mein), 7 décembre.

- « Je vis chez M. Fransbain une fort belle Magdeleine, d'ivoire, de demy pied de haut, qu'il estimoit cent escus, et autant un Faune et une Faune de bronze assez beau qu'il tient pour antiques » (p. 277).
- « Le 8, l'après-dîné, M. le Duc fut voir la maison de M. Marian (1), le meilleur peintre de l'Allemagne, disciple de Vandeic, qui travaille en histoires et portraicts; j'y vis la teste de la Lucrece du *Guiderin* (2) qui est la plus belle chose que j'aye veue de luy; il l'estime 200 escus » (p. 277).
- « Le 19, nous fusmes à la messe aux Carmes et nous y retournasmes l'après diné pour voir leur cloistre, et refectoir

de Rosenborg, une note sur les pièces d'horlogerie du Trésor royal (Grüne Gewolbe) de Dresde (p. 51) et sur les hanaps et widrecomes de la même collection (p. 41).

<sup>(1)</sup> Merian (Mathieu) dit le jeune, né à Bâle en 1621, mort en 1687, à Francfort. Continuateur des *Topographiæ* et du *Theatrum Europæum*, il eut en même temps une grande célébrité comme peintre de portraits; ce qui lui valut même d'être nommé chargé d'affaires de l'Électeur de Brandebourg, à Francfort.

<sup>(2)</sup> Guido Reni.

peints à fresque par un des plus excellents peintres de son temps nommé George Scheolt qui faisoit de la manière du vieil Breugle, mais ses dessins plus nobles » (p. 279).

- « Le 5 janvier 4664, l'après diné, M. Marel (1), peintre et frère de nostre hoste, me mena chez M. Chelekens qui a des tableaux et de très-beaux livres d'Estampes, entre autres un de toutes les œuvres de Israel Van Mocre plus ancien qu'Albert; un de toutes les œuvres d'Albert en cuivre, et un autre de toutes celles de bois, entre lesquelles est sa belle porte triomphale, et un autre livre des dessins d'un Martin d'Achafenbourg, bien plus estimé qu'Albert Dure, mais peu connu en France » (p. 280).
- « Le 6, l'après diné, je fus avec M. Requelin chez le peintre Marian » (id.).
- « Le 7, je fus le matin chez M. de Neuville, qui est assez bien logé et a quelques tableaux, entre autres de *Ossanbeic* (2) qui demeure à Vienne, et qui imite fort Bamboche... Je
- (4) Marrel, Morcels, Morel et même Morelli (Jacob), né à Utrecht vers 4615, élève de G. Flegel, peintre de fruits et de fleurs. Il se maria en secondes noces, à Francfort-sur-le-Mein, avec la veuve de Mathieu Merian et mourut vers 4683 ou 4685.

Très-voyageur et paraissant avoir accommodé l'orthographe de son nom au goût de ses diverses résidences, Marrel a publié en allemand, en 1661, un Petit livre de voyage commode pour l'enseignement de la jeunesse et principalement des peintres (V. Nagler, Siret, etc.).

(2) Ossenbeck (Jean ou Josse), peintre de paysages et graveur, né à Rotterdam en 4627.

Il a travaillé, disent Huber et Rost (*op. cit.*, t. VI, p. 475), en différentes villes d'Allemagne, à Francfort, à Mayence, à Ratisbonne et surtout à Vienne, où l'on voit plusieurs de ses tableaux.

fus à un inventaire où j'achetay un petit tableau en rond de la main de *Lucas Van Fal Kenburg* (1), du supplice de Jean Hus; et au retour douze portraits des Électeurs et de l'Empereur » (p. 280).

13 janvier 1664, « Sur le tard, nous fumes chez M. Morel voir ses tailles douces, entre autres un livre de 250 pièces gravées par *Thenir* (2), des tableaux de l'Archiduc, dont il vouloit quinze escus » (p. 281).

« Le 14, nous vismes quelques curiositez, entre autres de petites figures de cire parfaitement belles et bien faites, où il y avoit quinze petits quarrés, grands chacun d'un pouce et demy en quarré; dans chacun desquels il y avoit 12 ou 15 figures tout au moins, de la vie de Jésus-Christ, enchassées dans des quadres d'ébène; et sur les angles, il y avoit des gamaeux contrefaits en cire, qui sembloient de la vraye agathe; il avoit aussi une belle petite pièce d'ambre jaune de la figure d'un dez à coudre, mais grosse au double, dans laquelle il y avoit une mouche assez grosse, et fort entière, il la faisoit six escus; il avoit aussi un fort beau tableau de Vaillant (3),

<sup>(1)</sup> Valckenburg (Lucas Von), né à Malines, vers 1540, mort en 1625 (V. A. Michiels, Hist. de la Peinture flamande, t. VI, p. 147, 2° éd.).

<sup>(2)</sup> Téniers (David), le jeune, né à Anvers, en 1610, mort en 1690, fut peintre et aide de chambre de l'archiduc Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas, et grava la collection des tableaux italiens de son protecteur, qu'il publia à Bruxelles, en 1660 (Voir au sujet de cette publication le Catalogue du musée d'Anvers, de Van Lerius, éd. 1857, p. 263).

<sup>(3)</sup> Je ne comprends pas bien ce passage. Plusieurs peintres du nom de Vaillant, originaires de Lille, ont vécu à Francfort à l'époque où s'y est trouvé Monconys. L'un d'eux, Walleraud, né en 1623, mort en 4677, fut un des premiers graveurs à la

qui demeure à Paris, de ces bois contre lesquels on passe des lettres dans des cordons » (id.).

#### HEIDELBERG, 21 janvier.

« M. visite la bibliothèque et le cabinet de médailles de l'Électeur. Il décrit quelques-unes de celles-ci, romaines ou grecques, et cite aussi une couronne de pierreries d'un roi des Romains et la Pomme d'or de l'Empire » (p. 291) (1).

Basle, 1er février.

« M. Faesch nous mena voir le docteur Faesch (2), son frère, qui a un cabinet et bibliothèque où je ne remarquay rien de plus curieux que deux portraits d'un homme et d'une femme, ses ayeuls, de la main d'Olbens (3), une assez bonne calamite, un escu de Louys XII, avec l'inscription Perdam Babylonis nomen, etc. » (p. 305).

manière noire et avait appris ce procédé du prince Rupert, avec lequel il travailla pendant plusieurs années. Un autre, Jean, né en 4624, abandonna la peinture, pour se fixer à Francfort et s'y livrer au commerce (V. Biographie générale, et Siret).

- (1) Voir les différentes publications du comte Ch. de Graimbert sur Heidelberg.
- (2) Remi Faesch, docteur en droit, né en 1595, mort en 1670, réunit la collection connue aujourd'hui sous son nom et qui forme une série importante du Musée de Basle. Il légua cette collection à sa famille en qualité de fidéicommis, à la condition que la possession temporaire et l'entretien n'en seraient confiés qu'à un docteur en droit du nom de Faesch, à défaut de quoi, elle serait remise à l'Université de Bâle, avec l'obligation d'une fidéle administration. En 1823, l'Université a été mise en possession du legs de Faesch (V. Catalogue de la galerie de tableaux et dessins au musée de Bâle, 1876, in-8°). Les œuvres, en grand nombre et pour la plupart fort remarquables, de cette collection sont désignées dans le catalogue par les initiales M. F.
- (3) Ces deux portraits sont ceux du bourgmestre Jacques Meier « znm Hasen » et de sa femme Dorothée Kannengiesser ( n° 44 du Cat. de la galerie de tableaux de Bâle, 4876).

« Le 2, M. Feisch nous mena dans la grande église voir le cabinet de Hambert-Bak (1), qui avoit esté d'Erasme, que Messieurs de Basle ont acheté, des héritiers dudit Bak, dix mille escus. »

a Il y a des livres, des médailles, des estampes et des tableaux; et les meilleurs sont d'Olben, entre autres un Christ estendu mort (2), qui est véritablement merveilleusement beau; un crayon d'un demy-corps d'homme habillé (3), et un tableau de la femme d'Olben (4), tenant une petite fille sur ses genoux et un petit garçon par la main, debout devant ses genoux, qui sont les trois plus belles pièces qu'on puisse voir d'Olben; il y a plusieurs autres tableaux du mesme maistre, entre autres deux ou trois d'Erasme (5), son bon amy, d'où l'on voit aussi le cachet et l'anneau avec le Terminus gravé sur tous les deux » (p. 308).

« Le 3, nous fusmes voir (à Bâle) le médecin Platerus (6), qui a un cabinet de choses naturelles comme fossiles, minéraux, pétrifications, etc... Les plus curieux sont trois livres, l'un de poissons, l'autre d'oyseaux et animaux, et l'autre d'insectes,

<sup>(1)</sup> Collection de Boniface Amerbach, jurisconsulte, ami d'Érasme et contemporain d'Holbein, achetée en 1661 par le gouvernement de Bâle, pour 9,000 thalers, à l'occasion du second jubilé de l'Université, des héritiers du petit-fils d'Amerbach et considérée dès cette époque comme un joyau singulièrement précieux. Le Catalogue de la galerie de Bâle (éd. de 1876), désigne par les initiales C. A. les tableaux et dessins du cabinet Amerbach.

<sup>(2)</sup> Nº 49 du Catalogue des tableaux. Daté de 1521.

<sup>(3)</sup> Probablement le portrait du prince Édouard (Dessins nº 2).

<sup>(4)</sup> Nº 20. Très-curieux tableau peint sur papier découpé et collé sur bois.

<sup>(5)</sup> Notamment nº 16 (Cat. des tableaux).

<sup>(6)</sup> Ce médecin devait être Félix Platerus le jeune, dont le portrait nu, à l'âge de trois aus, avec un cheval de bois à la main, œuvre de Jean Bock, est conservé au musée de Bâle (vestibule, nº 49).

et particulièrement d'une infinité de papillons peints au naturel, quelques-uns pourtant que les autres qu'il dit estre les originaux de Jonstonius, entre lesquels il y en a un de la main d'Olbens; il ne les vouloit vendre qu'avec dix-huit autres qu'il a de simples, et fleurs naturelles, appliquées et colées sur le papier, et sur la feuille opposée leur image, ou peinte ou gravée, et il vouloit cinq pistoles de la pièce, et vendre le tout ensemblement (1) » (p. 310).

## ULM, 10 février.

« Nous y vismes quelques belles pièces de tour, faites de corne, et de très belles figures et bas-reliefs d'ivoire et de bois, que nous apporta un excellent ouvrier, l'un desquels étoit une adoration d'un pied et demy de haut, et de demy-pied de large, où il y avoit environ une vingtaine de figures de demy-relief et d'autres de relief, parfaitement bien taillées en bois, et valoit quelque 80 escus » (p. 318).

A Ulm, M. va voir aussi « un curieux nommé Christophle Vueicman, qui travaille assez bien en grandes lunettes et microscopes, et a plusieurs choses curieuses dans divers cabinets, entre autres une médaille de Charles Quint, ou d'un autre empereur, appliquée sur un fond transparant, qui est une composition métallique faite par Paracelse, laquelle pèse extraordinairement, une momie d'un Africain...»

Le lendemain, M. y retourne « pour voir plusieurs choses qui sont dans son inventaire imprimé, lesquelles il n'a plus »; il ne

<sup>(1)</sup> Il existe parmi les dessins d'Holbein, au musée de Bâle, une chauve-souris, exécutée au layis, qui est un vrai chef-d'œuvre (Dessins 22 B).

lui voulut pas vendre sa médaille, « disant qu'il ne vendoit que ce qu'il faisoit luy-même »; « il n'est pas pourtant fort opulant, car il prend de l'argent de tous ceux qui vont voir son cabinet, comme il fit de M. le Duc et de MM. de Mercy de Lorraine, lorsqu'ils y furent » (p. 321).

#### Augsbourg (1), 15 février.

- « M. le Duc acheta diverses babioles, entre autres une puce enchaînée. Il fut chez des faiseurs de cabinets où il en marchanda un d'ébène, fait en dôme à six faces, dont on vouloit trois cents escus, bien qu'il n'eust pas plus de trois pieds ou environ de haut et un pied et demy de diamètre » (p. 324).
- « Le 16, M. Angel, agent du Prince de Brunsvic, me mena chez une dame vefve qui avoit six cents et tant de médailles antiques d'argent et environ autant de bronze qu'elle faisoit six cents escus; et des figures de Jean de Boulogne (2), un Henry IV à cheval qu'elle faisoit trois cents escus, et un cheval seul qu'elle faisoit cent cinquante escus; et un bois de cerf extraordinaire qui portoit plus de quarante et la plus grand'part des endouliers estoient autour de la couronne » (id.).
  - « Le 19, l'après diné, je fus prendre de l'argent de M. de

<sup>(1)</sup> Le musée d'Augsbourg renferme de très-curieux tableaux de l'école de Souabe. C'est là surtout, plus encore qu'à Munich, que l'on peut étudier les précurseurs d'Albert Durer et d'Holbein, Zeitblom, Burgkmair et Holbein-le-Vieux. Plusicurs des autels de la cathédrale d'Augsbourg sont aussi décorés d'œuvres remarquables de ces anciens maîtres, trop peu connus dans notre pays.

<sup>(2)</sup> Voir dans l'introduction une note sur Jean de Bologne.

Stetten, qui me fit conduire chez son gendre pour voir sa maison peinte en dehors par Rotename (1) » (p. 347).

« Le 22, j'acheptay d'un vendeur d'images nommé Georgio Mittrer, la petite Passion en bois d'Albert. Il en a toutes les œuvres bien conservées qui consistent en 110 pièces en taille douce et en 160 et tant en bois, lesquelles il donneroit pour 85 ou 80 richedales » (p. 348).

MUNICH, février.

La plupart des tableaux et des curiosités du cabinet de l'Électeur avaient été ôtés afin que le dégel ne les gâtât pas (2). M. y remarqua toutesois dans six ou huit armoires les objets

(1) Rottenhammer (Johann), né à Munieli, en 4564, mort à Augsbourg, en 4623. L'une de ses compositions les plus importantes est le plafond de la salle dorée, à l'hôtel-de-ville d'Augsbourg.

L'usage se conserve encore, dans cette partie de l'Allemagne, de décorer de peintures, non-seulement les façades des monuments publics, mais aussi celles des habitations partieulières. L'héritier des Fugger a fait représenter sur la façade de l'hôtel de sa famille, à Augsbourg, une fresque de dimensions considérables et qui rappelle les principaux faits relatifs à l'histoire de ces bourgeois, qui furent les plus riches négociants du monde et qui, après avoir mis leurs trésors à la disposition de leurs souverains, virent leurs filles recherchées en mariage par plusieurs de ces princes. Cette œuvre considérable, due à Wagner, d'Augsbourg, a été exécutée de 4860 à 4865. Cette année même, l'hôtel de Bellevue, à Munich, vient d'être couvert d'une fresque de Schraudolph représentant les princes les plus célèbres de la maison de Bavière.

(2) Presque tous ces objets sont aujourd'hui au Musée national bavarois, à Munich, collection du plus haut intérêt pour l'histoire des arts et métiers en Allemagne, dont on doit la création au roi Maximilien II (4855). Les tableaux se trouvent à l'ancienne Pinacothèque.

Signalons, à côté du Musée national de Munich, la collection d'antiquités de Stuttgart (Vaterlændische Alterthümer), presque inconnue même des habitants de la ville et suivants: « plusieurs objets en bois et ivoire, délicatement taillés et tournés, bagues et pendants d'oreilles, où il y a des horloges; ..... un Adam et Eve, en bois, ouvrage excellent d'Albert Durer, d'un pied de large ou environ et d'un peu plus en hauteur, dans lequel outre la beauté du dessin, et de la toile délicate, il y a une infinité de choses tant animaux qu'arbres et plantes, et surtout la mousse et galle des troncs d'arbres; un autre tableau en cire blanche d'une descente de croix de bas relief original de Michel Ange; ..... un fort beau tableau de Pietro Perugin, etc. » (p. 353).

#### RATISBONNE, 1er mars.

« Je fus me promener par la ville et voir les boutiques des libraires, merciers et orfèvres; où j'acheptay quelques images, et vis un cabinet tout d'argent qu'on faisoit 4,000 florins qui font 8,000 livres » (p. 360).

« Le 12, je fus chez M. Mayer (1), avec lequel je renou-

qui, si elle était classée et placée dans un local convenable, présenterait un véritable intérêt.

J'indiquerai, notamment, une série de sculptures de la fin du XVe siècle représentant les stations du chemin de la croix et qui est un des plus anciens exemples de cette dévotion, de beaux spécimens de serrurcrie et, par dessus tout, une collection unique de porcelaines de Ludwigsbourg, comprenant surtout des grottes et des groupes, qui peuvent lutter pour la finesse de l'exécution avec les plus belles pièces de Saxe.

(1) Mayer ou Mayr. Il a existé plusieurs artistes de cette famille d'origine suisse. L'un, Conrad (1618-1689), parcourut toute l'Allemagne et s'arrêta quelque temps à Francfort, dans la famille de Merian. Son petit-fils, qui est probablement celui dont M. parle ici, Jean Ulric, né en 1630, mort en 1704, fut l'élève de Rembrand et de Jordaens. Il a, dit Siret, exécuté un grand nombre de portraits pour les différentes cours allemandes.

velay la connaissance de Rome, et je vis chez luy un beau tableau du *Bassan* du festin que fit Marthe à Nostre Seigneur » (p. 370).

- « Le 14, nous fumes chez le peintre Osambey, qui imite fort bien la mauière de Bamboche. »
- « Le 15, Osambey vint voir les tableaux que j'avois apportez de Hollande; puis j'allay chez un peintre qui a esté à Constantinople. Osambey m'indiqua *Corneille*, qui fait des fruits, des lettres, papiers, etc. » (p. 373).
- « Corneille le peintre vint (le lendemain) m'apporter le matin deux de ses tableaux, l'un de fruicts, l'autre de plusieurs lettres, plumes, ganifs, cire d'Espagne attachées à des cordons cloués contre un ais, et un rideau à demy tiré dont il vouloit cinquante escus (M. dit un peu plus loin qu'il acheta le dernier de ces tableaux) » (p. 374 et 376).
- « Le 20 (toujours à Ratisbonne, où l'Empereur se trouvait alors avec nombre de princes et grands personnages, ce qui explique pourquoi il y avait aussi beaucoup d'artistes), chez Naiperger qui travaille merveilleusement bien en cire, et fait des figures si petites qu'il en met trois ou quatre dans le creux d'une moitié de graine de chanvre. Il contrefaict en cire toutes sortes de choses comme bois, métaux, pierres, verres et autres choses, outre cela il a chez luy une infinité de cabinets et autres curiosités très-riches. »

Le 21, M. va chez le frère de Naiperger, « qui fait les

belles figures de cire que son frère vend », et de là, « chez Carlo Rutardo (1), peintre, qui fait fort bien les animaux » (p. 375).

« Le 24, M. acheta deux petits tableaux d'Osambey » (p. 377).

#### VENISE, avril.

- « Il y a au couvent de St-Georges un grand tableau des nopces de Cana, qui est le fond du réfectoire, l'un des plus beaux ouvrages de *Paul Verones*, qui ne s'en fit payer que cent pistoles, quoyqu'à présent on en donneroit bien trois milles à ces pères de St-Benoist s'il le vouloient vendre » (p. 414).
- « Le 23 avril, nous allons chez un peintre qui fait à merveille au naturel, qui se nomme Sebastian Pompelle (p. 421).

   Le soir aussi chez Carlo Lotti (2), qui fait fort bien en grandes figures » (id.).
- « Le 26, j'allay chez M. Gilbert, où je retournay, l'aprèsdîné, pour acheter deux Bassans et une tête de Tintoret

<sup>(1)</sup> Ruthard (Carl), peintre d'origine allemande, sur la vie duquel on ne possède que très-peu de détails, Waagen (t. 111, p. 249) et Siret se bornant à dire qu'il a vécu de 4660 à 4680 et a parcouru l'Italie pendant cette période. Siret le rattache à l'école hollandaise et dit qu'on connaît de lui des chasses et des animaux.

<sup>(2)</sup> Je ne trouve du nom de Lotti, au XVII<sup>e</sup> siècle, qu'un peintre, Cosme, vivant en 4628, né à Florence, et qui fut appelé par Philippe IV en Espagne, où il mourut; ce peut être son fils.

440 escus, que je portay montrer à *Carlo Lotti*, qui ne s'y trouva pas. »

- « Le 27, Carlo Lotti me vint voir le matin, me destrompa de mes tableaux aussi bien que trois autres peintres, je les reportay à Gilbert. »
- « Le 29, je fus avec M. Cochin (1), peintre françois, qui fait des païsages, et voir un autre peintre françois nommé Regnier, qui a force tableaux qu'il tient bons et de grand prix » (p. 424).
- « A l'église de la Madona del Orto, je trouvay du Sause (2), lyonnois, qui y copiait et qui me fit compagnie aux Servites. M. de Charny y fut acheter une copie d'une Madone du Carache 5 hongres, laquelle il me remit pour la luy porter en France » (id.).
- « Le 1<sup>er</sup> may, je fus avec un courretier nommé *Bortolo Foresti* voir chez M. Retano une Madone du *Bassan*, avec une grosse teste du *Tintoret*, d'une Magdeleine, qu'il faisoit 35 pistoles » (id.).
  - « Le 2, je fus tout le matin avec le courretier voir des

<sup>(1)</sup> Le premier peintre du nom de Cochin, cité par Jal, dans son Dictionnaire de Biographie et d'Histoire, est Charles, qui fit baptiser deux enfants en 1687 et 1688; mais je trouve dans des Manuels de graveurs un Noël Cochin, né à Troyes, qui a signé des pièces depuis 1667, et serait mort à Venise après avoir passé plusieurs années en Italie.

<sup>(2)</sup> Je ne trouve pas le nom de cet artiste dans le Catalogue de la Collection des artistes lyonnais (éd. 1877).

tableaux en divers lieux, chez l'excellentissime Bertucio Contarini, un grand tableau de Paul Veronez d'une Europe, un de ses plus beaux ouvrages; et un autre grand de Jacobo Bassan, aussi de ses plus belles œuvres, où il y a une infinité de figures et d'animaux, chez le signor Ottoboni, un petit tableau des espousailles de la Vierge, de la grandeur de toile de teste, très-bien conservé, où il y a 8 ou 10 figures des bonnes choses du Paul Veronez, dont je lui offris soixante pistoles: il en vouloit plus du double et le courretier me dit qu'il ne croioit pas qu'il le laissât pour 100, ou que ce seroit le moins qu'on en peut donner. »

« Le 3, l'après diné, avec le courretier, chez Giuseppe Cagliari, sur le canal Regio, voir plusieurs tableaux qu'il a de Paul Veronez dont il est petit-fils ou neveu; et entre autres une Venus nue, qu'un Satyre veut forcer, et un petit amour, qui dort, en terre, tout nud, qui est non seulement la plus belle chose qu'ait jamais fait Paul, mais la plus belle à mon gré qui soit au monde, car tout ce que Raphael, Carrache, et Titian ont fait de plus beau pour le dessin, pour l'aggréement et pour le coloris se trouvent en ce tableau dont je ne me pouvois rassasier: il l'estime quinze mille escus, et je crois que rien ne le peut payer; j'en vis un autre de cette mesme force chez les seigneurs Vidman d'une Susanne que deux vieillards veulent forcer, elle est toute nue, serre les cuisses, et replie les jambes, tient un de ces vieillards par la barbe, l'autre luy presse la fesse avec la main, qu'il semble qu'il craigne de blesser. Un amour qui est dans l'air pleure de voir cet objet, queyque tout en soit charmant, le corps de la Susanne est

d'une beauté extraordinaire et qui efface une grande Venus accompagnée d'un grand amour tout nuds, qui est dans la mesme chambre, et tous les autres tableaux du *Titian* et de *Paul Veronez*; M. Retano chez qui j'estois resté à voir ses tableaux m'y avoit mené » (p. 425).

#### ROME, mai.

- M. place ici une liste des Tableaux rares qu'il avait vus à Rome, en 4660, et la fait suivre d'une description de la Bibliothèque Vaticane (p. 439 et 443).
- « Le 49 may 1664, j'achetay, à Rome, un bas-relief de François Flamand, 20 jules » (p. 452). Le lendemain M. en acheta un second, dont il ne dit pas le prix (id.).
- a Le 21, je fus troquer mon ceil de chat contre un tableau de *Poussin*, un de *Titian*, et un de *Gaspre* (1), et acheter deux ronds du *Bamboche*, et une teste de terre de *François Flamand*; puis voir Monsieur *Poussin* » (id.).
- « Le 26, je fus tout le matin par la ville à chercher quelques tableaux, puis voir ceux de Messieurs Petit (2) et ceux du sieur Nicolo Simonelli, garde-robbe du Cardinal Patron. »
- (4) Duguet (Gaspre ou Guaspre) dit Gasparo Poussin, beau-frère et élève de Nicolas Poussin, dont il prit le nom, né à Rome en 1613, mort en 1675.
- (2) Siret cite: B. L. Petit, paysagiste, qui, d'après Gérard Hoet, aurait été le maître de P. Potter; B. Le Petit, d'après Nagler, qui l'indique comme un artiste hollandais travaillant à Rome en 4650; et Jean Petit, surnommé Riche, que nous avons indiqué plus haut. Siret paraît disposé à considérer les deux premiers comme ne faisant qu'un seul personnage. La mention de M. doit s'appliquer à l'un ou à l'autre.

« Le 27, le matin le sieur Nicolo Simonelli me mena voir les tableaux de la femme du sculpteur et ceux des enfants du cavalier Josepin (1). M. Simonelli me donna deux estampes, deux petits tableaux de Mompre (2), deux médailles du Pape, un éventail et un chapelet; je luy laissa 19 pistoles pour un Bassan » (p. 457).

« Le 28, Gaspre m'envoya son tableau et M. Simonelli celuy du Bassan, pour lequel il me dit d'en avoir donné 20 pistoles. Il vit mes lunettes et tableaux de Hollande, dont je luy donnay un, et il m'en renvoya deux, l'un de Vendrecable (3), qui imite le Mole (4), l'autre de mignature, copie de Raphaël; puis M. le Duc, avec toute sa brigade furent chez le Sig. Gotifredo voir son Dieu Priape, et de petites tablettes longues et quarrées de corne, qu'on donnoit anciennement pour entrer aux spectacles (5) » (p. 458).

« Le 29, je fus chez *Claude* (6), où je vis le beau païsage qu'il a fait à M. de Bourlemont (7) » (id.).

- (1) Cesari (Giuseppe) dit *Il Cavaliere d'Arpino* ou le *Josépin*, né vers 1560, mort en 1640, travailla pour Henri IV et fut fait chevalier de St-Michel.
- (2) Momper (Josse de), voir sur lui Michiels, L'Art flamand dans l'est et le midi de la France, p. 336.
- (3) Van der Kabel ou Cabel (Adrien), peintre et graveur, né à Ryswick, en 4631, mort à Lyon, en 4695.
  - (4) Mola (Pietro Francisco), né en 4612, mort en 4668.
  - (5) Tessères.
- (6) Claude Gellée dit Lorrain, fit, dit M. Piot (Cabinet de l'Amateur, t. II, p. 444, 4843), cinq tableaux pour M. de Bourlemont.

Ému du graud nombre de contrefaçons de ses œuvres qui se vendaient journellement, il avait pris le parti de consigner dans un *Libro di Verita* la suite des tableaux sortis de son pinceau, rappelant au dos de ces esquisses le nom de la personne pour qui le tableau avait été exécuté, ainsi que la date et souvent le prix (voir sur le sort de ce recueil, l'article de M. Piot cité plus haut).

(7) Louis d'Anglure de Bourlemont, chargé d'affaires de France à Rome et plus tard archevêque de Bordeaux.

- « Je fus à la place d'Espagne voir M. Poussin, qui reconnut et advoua le tableau de Narcisse que j'avois eu de luy » (p. 463).
- « Le 31, je fus prendre M. le Maire (1) pour aller voir un tableau que l'on me vouloit vendre pour Guide; et de là chez le sculpteur du Pape, qui me fit 600 escus un du Poussin d'une Baccanale de petits enfans; et 200 escus ceux de Claude Lorrain de toile d'Empereur » (id.).
- « Le 1<sup>er</sup> juin, je fus à la place d'Espagne où je payay à M. le Maire le tableau de *Claude Lorrain*, qu'il m'avoit auparavant envoyé » (p. 464).
- « Le 2, je fus avec un regratier et M. Artaud voir une Madone de *Jule Romain* dans le couvent de la Chiesa Nova, et vis-à-vis un *Bassan*, puis portay mon tableau à Claude Lorrain qui me promit de le racommoder » (id.).
- « Le 3, je fus le matin avec M. le Maire voir chez M. Salviati le tableau de *Poussin* que j'achetay 64 pistoles, et je le fus montrer à M. *Poussin*, qui le reconnut pour l'original (p. 465). Le 4, je fus retirer mon tableau de *Claude Lorrain* » (p. 459).
  - Le 4, M. quitte Rome avec le duc de Chevreuse, et ce

<sup>(1)</sup> Il y avait à Rome, quelques années avant le voyage de M., un Pierre Le Maire, connu sous le nom de Le Maire Poussin, à cause de sa liaison avec le grand peintre, mais il était mort en 4652. Ce peut être son fils, ou un autre peintre du même nom, François Le Maire (4621-1688), sur la vie duquel on n'a pas de détails, dit Siret.

dernier voulut avant de partir passer chez M. *Poussin* et le voir « comme le plus illustre qui ait esté jamais pour la peinture, esgalant *Raphaël* dans le dessin, et le surpassant dans l'histoire et l'ordonnance » (p. 471). Avant de partir, M. avait été dans la matinée chez M. Nicolas, chirurgien du Pape, voir ses tableaux.

Le 41 juin, *M*. est à Florence où il signale parmi les tableaux du Grand-Duc, « la petite Vierge de demy-corps, qui présente un petit Jésus à sainte Catherine, un des plus beaux ouvrages de *Paul Veronez*, qui n'a cousté que 200 pistoles » (p. 478) (4).

« Le 14, je fus le matin acheter un bamboche d'un nommé *Camerati*, par l'entreprise de Domenico Benoti, qui me mena au jardin du feu cardinal Jean Carlo, où j'achetay un autre bamboche et un *Guide* » (p. 481).

M. parle ici d'un enfant de huit ans d'une remarquable intelligence, répondant à toutes les questions qu'on lui pose « d'une manière si prodigieuse que ce n'est pas sans raison que plusieurs demandent s'il n'a point quelque esprit familier. » On le nommait Mathieu et il était « le fils d'un Lorrain, nommé Nicolas Le Coq, qui se mêle de peinture » (p. 482).

Enfin le 46, M. emballe ses tableaux, va voir M. Juste, le peintre, et reprend la route de France par Bologne, Modène,

<sup>(4)</sup> Déjà, en allant en Orient, en 1646, Monconys était resté quelques jours à Florence, v. t. 1, p. 109.

Parme, Plaisance, Turin, Chambéry et la Tour du Pin; au bout de quinze jours, le 4 juillet, il arrive à Lyon.

Nous n'avons plus que peu de renseignements à relever dans le reste de sa route. A Bologne, il va chez le marquis Cospi, qui lui fait voir « ses tableaux du Guide, Guerchin, Albano, un parfaitement bel ouvrage de Salvatore Rose, et une sainte Cécile jouant de la viole, avec un ange chantant debout proche d'elle, les plus beaux tableaux du Dominicain. J'achetai, ajoute-t-il, un amour du Guide. Il y a à Bologne une fille nommée Élisabet Sirani (1), qui imite fort excellemment la manière du Guide » (p. 485).

TURIN, 28 juin.

M. voit quelques peintres, entre autres, M. Daufin (2), « qui est au prince de Carignan, » et va avec lui visiter la galerie de tableaux du marquis de Voguère (3), « où il y a un tableau de Vouet (4), de demy-corps d'homme nud, et deux tableaux du Poussin, l'un l'Adoration du Veau d'or, et l'autre le passage de la Mer-Rouge » (p. 497).

<sup>(1)</sup> Sirani (Élizabeth , née à Bologne, en 1638, morte en 1665, fille d'Andrea Sirani, connu également comme un des principaux élèves du Guide.

<sup>(2)</sup> Charles Daufin cité, par l'abbé de Marolles, comme peintre de portraits et de fleurs, travaillait en France en 1664, d'après les notes de M. G. Duplessis.

<sup>(3)</sup> Voghera.

<sup>(4)</sup> Vouet (Simon), né en 1590, à Paris, mort en 1649.

## **APPENDICE**

LA COLLECTION DE BORRILLY, A AIX (1625).

« Puisque nous sommes tombés à parler d'Aix en Provence, et sur le sujet des monstres, il y a six mois qu'un mien ami me dit qu'en repassant à Aix, il avait vu dans le cabinet du sieur Borrilly, Secrétaire de la Chambre du Roy et Citoyen d'Aix, un cyclope embaumé, qui avoit vécu neuf mois, et auquel on avoit, sans artifice, conservé son œil en entier. Il me prisa beaucoup ce cabinet, pour être embelly de pièces de prix excellentes et amassées avec une grande recherche et dépense, autant qu'il y en ait eu en toutes ces provinces-là de la France, que borde la Méditerranée. Aussi qu'il n'y avoit Prince, Seigneur de qualité ou homme d'esprit qui passât à Aix, qui ne désirât le voir. Il me dit aussi : Vous vous devez représenter que j'ai veu d'abord en ce cabinet plus de six-vingt tableaux des premiers Maîtres que les siècles passez et celui-ci nous ont donnez, savoir: de Michel-Ange, du Titian, d'Albert Dur ou Durel, de Lucas, de Galery, du Bassan, de Caravage, de Rubens, de Fiensonis, de Bacha et de Bandinelli; de la main duquel il s'y veoit aussi une tête de marbre d'un homme mourant avec son buste, que seule on prise à plus de mille livres; en suitte de laquelle il s'en veoit encore plusieurs autres de marbre et antiques, la plupart avec leurs bustes, nettes et bien conservées. Item, soixante et dix grandes médailles de pur or, bien nettes, toutes diverses, les unes Impériales et les

autres Consulaires, Grecques et du Bas-Empire. Huit cents autres médailles d'argent et seize cents de cuivre. Il s'y veoit un grand nombre de statues antiques de moyenne grandeur, tant de cuivre que de marbre. Plusieurs vases, urnes, larmoirs et vieillettes perpétuelles, tant de marbre, pierre froide, terre que verre. Quantité d'instruments antiques, d'ustencilles et autres choses, desquelles les anciens se servoient tant aux bains qu'en leurs maisons. Un grand nombre de diverses monnoyes anciennes des rois de France depuis Charlemagne et des comtes de Provence, que l'on prise valoir deux mille escus. Plusieurs bagues, tant en or, argent que cuivre, et entre autres une paire de bracelets trouvés à Antibou, dans un sépulchre de marbre, qui pèsent seize pistoles et sont parfaitement beaux. Une infinité de vazes, écuelles, cuilliers, cousteaux et fourchettes, tant de cristal de roche que jaspe oriental, un beau grand vase de Jayet avec son bassin, ce qui est très estimé. Quantité de momies entières et bien conservées. Il s'y veoit aussi trois corps desseichez faits de terre cuite, d'environ demiaune de longueur, tous trois de différentes postures, et si bien ressemblants à un corps que les vers mangent, que l'on diroit voir le naturel. Ces trois pièces sont fort estimées, et desquelles le cardinal de Sourdis en a fait offrir mille livres pour les avoir. Entre tant de curiositez, est fort estimé le verre du Roy René, fait à l'antique, haut d'un grand pan, avec un pied fort espais, où, au fond de ce verre, se voient peints un Sauveur et une Magdeleine; et sur le pied ces mots en provençal:

QUI BEN BEURA;

et sur le bord dudit verre est écrit aussi en grosses lettres d'or:

# QUI ME BEURA DE TOUTE SON HALENA, VEIRA DIEU ET LA MAGDALENA.

Cette pièce est grandement estimée.

- « Pour une grande curiosité, on y veoit un basilic, deux remores arrête-navires, un poisson trouvé entre deux pierres, des fromages, pains biscuits, bois, huistres et coquilles toutes de pierre et mille autres raretés.
- « Il me dit aussi qu'il avoit veu en ce cabinet, dans un coffre doublé de satin bleu, le baudrier que le Roy à présent régnant (Louis XIII) avoit porté le jour de son sacre et qu'il y estoit aussi curieusement tenu qu'à relique de France, et sur lequel tous les beaux esprits de Provence avoient composé une infinité de vers en diverses langues, etc. (1). »

L'écrivain consacre ensuite deux pages à raconter comment Louis XIII, à son passage à Aix, avait donné son baudrier à Borrilly, et il donne de nombreux extraits des poésies publiées à ce sujet et qui avaient été réunies en un volume (2).

<sup>(1)</sup> Dixiesme tome du Mercure François, Paris, 4625, p. 397-402.

<sup>(2)</sup> P. 392-396.

Coen, Typ. F. Le Blanc-Hardel.









GETTY CENTER LIBRARY



